### VBOHNEMESTA

CAMADA ..... \$1.00 per anné-Етата-Син ..... 1.5 ECROPS .... 3.50

### Tarif des Annonces

lère insertion, par ligne .... 12 cents Chaque insertion subséquente 8 "

N.B.-Les annonces de naissances. mariages et aépultures seront insérées au taux de 25 cents chacune.

HEBDOMADAIRE. JOURNAL

REDACTEUR-EN-CHEF: NOEL BERNIER



rie devront être adressées

Le Manitoba 42 Avenue Provencher,

Saint-Boniface, Man. Téléphone: Main 3377.

nifesta le regret de n'avoir pas em-

A l'âge de 29 ans, il fut fait ca-

re tuer au milieu de mes ennemis,

C'est à la fin de la batille de

tout son sang froid, et dit à ses

dans un coin de la chambre, sa

Le malheureux officier mourut

## UN SURPLUS DE \$473,000

L'Honorable Hugh Armstrong, Trésorier de la province, a pré- l'intelligence. senté, jeudi, son budget à la Législature. C'est un lucide et très satisfaisant exposé de l'état financier de nos affaires. La province a un surplus de \$473,221.19 pour l'année expirée. C'est la continuation de la politique fiscale du gouvernement Roblin, puisque depuis de longues années déjà ce gouvernement nous a habitués à des surplus.

Le gouvernement s'est montré bon pilote en faisant traverser à la province d'une manière si heureuse la période de dépression qui sévit sur tout le continent depuis quinze mois.

Il faut attribuer dans une bonne mesure le succès de nos finances procureur général qui suppléera le provinciales à la taxe imposée sur les compagnies d'assurance, les corporations, les chemins de fer et les successions. C'est une taxe préle vée à même les gros capitaux ; la masse des contribuables n'y fournit à peu près rien.

Le revenu de la province a été cette année de \$5,788,069.98, soit \$302,822.84 de plus que l'estimé qui en avait d'abord été fait.

Un des signes les plus évidents de la solidité de notre échiquier c'est le bon accueil que le marché de Londres fait à nos débentures la Finance ne fait jamais de sentiment, elle ne fait que des affaires.

Or, le marché anglais nous fait les mêmes conditions avantageuses qu'il fait aux vieilles et riches provinces de l'Est.

L'Honorable M. Armstrong a touché à la question du coût de la s'améliere toujours. On espère vie. Sa solution du problème est la même que celle que nous indiquions ici même il y a quelques semaines : la culture mixte. Plus la culture maraîchère, l'industrie laitière et l'élevage se développeront, plus le cultivateur augmentera ses revenus. Et le coût d'achat du consommateur baissera de façon correspondante. Dans la culture mixte se trouve le véritable et ultime remède à la cherté de la vie. Aussi le gouvernement est-il décidé plus que jamais à la favoriser, par tous les moyens possibles : enseignement dans les collèges agricoles, fondation de fermes-modèles, encouragement aux sociétés d'agriculture, subsides abondants pour les routes rurales qui conduisent aux marchés. On peut ajouter ici que le département de l'Agriculture a entrepris de repeupler de poissons tous les lacs et rivières de la province, qu'on avait épuisés par des pêches excessives. Il y a dans cette industrie, sagement règlementée, de quoi faire gagner la vie à des milliers et des milliers de personnes.

Après avoir subi le contre-coup d'une crise d'argent venue d'ailleurs, nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle période d'intense développement économique. Il est ben de constater que nous avons un gouvernement capable de seconder nos efforts par sa compétente gestion de nos ressources nationales et par l'impulsion vigoureuse qu'il donne aux affaires.

Churchill, Nelson, Norway et Split

Les comtés nouveaux dans le

vieux territoire seront: Iberville.

Saint Cléments, Saint-Georges,

Roblin, Glenwood, Elmwood

Morden-Rhineland et Sainte Rose.

Les comtes qui disparaissent

Les comtés altérés sont les sui-

vants: Springfield, Winnipeg-

drye, Russell, Dauphin, Gimli,

Kildonan, Saint-Andrews et Assi-

Notes Politiques

touriours à Ottawa. Après les chefs

des deux partis sont venus les ora-

Le felegraphe nous a appais la

semaine derinere qu'un député de

L'Assemi le l'egislative de Que-

lee, M. J. Octave Mouseau, et

do a conseillers legislatifs. I home-

Achille Bergevin, som implique

dans une anaire de péculat. Un

journal de Montreal, leDudy Mult.

les accuse d'avoir accepte des som-

l'amorce dont se serait servi une

agence de détectives pour arriver à

prouver la corruptibilité des per-

dit-on, par M. Mousseau, l'un des

inculpes, essayera de trouver la

gevin sont liberaux. Cependant

nous souhaitons qu'ils sortent in-

denines de cette enquête; nous re-

gretterions d'apprendre qu'ils sont

coupables. Les Canadiens-fran-

çais ont besoin plus que jamais de

toute leur reputation d'honneur et

Les municipalités de la provin-

500,000 pour les routes rurales.

ameligrations dans la voierie de

MM. Mousseau. Berard et Ber-

verite dans tout cela.

d integrite.

ralle L. P. Berard et l'Immorable

vutera l'adresse aujourd'hui.

Plus on va, plus on aperçoit la sont: Avondale, Brandon-sud et malice et la perfidie de nos adver- Morden. saires. Leur désir de nous liguer s'aftirme tous les jours davantage ouest. Saint-Boniface. LaVérenavec plus de clarté. Ainsi l'un des arguments apportés par le Free niboia. Press en faveur de la Législation Directe c'est qu'elle profigerait les governments contre les emportunites et les memores des mirrors. Le débât sur l'adresse en réponse les pressantes. C'estadire que le au discours du Trône continue regime parlementure actuel ne suffit pas à ces messieurs pour nous teurs de moindre importance. On persenter, il leur familiait un Totale matters une espèce de but done quit trous empleherant meme de non-faire entendre. Il faudrast core som mover, croire l'e-Amgde du Fee Press et de M Norris, on been nous resigner à pendre même le droit à la parole !

None ne sommes pas partisans de la Legislation Directe ou refe- mes d'argent pour appuyer cerrendum, mais si jamuis on l'adop- tain projet de loi. Ce projet de te ier le Free Press constatera peut- loi, du reste, était fictif, et c'était être que les minorites souront s'en servir tout aussi bien que les majorites. Mais ce qu'il importe de no- sonnages en question. Une comter cest le souer constant du Free mission parlementaire, demandée, I'm se de faire la chasse aux catholi-Allen,

Sir Rodmond Roblin a presente à la legislature la nouvelle carte electorale de la province.

Le bill de rédistribution augmente le nombre des comtés de 42 ce ont appris avec un véritable en-

La ville de Winnipeg acquiert thousiasme que le gouvernement deux députés nouveaux. Elle se- faisait passer par la législature un ra donc représentée à l'avenir par bill autorisant une dépense de \$2.-

six deputes. La portion de territoire ajoutée On peut s'attendre à de grandes au Manitoba il y a deux ans aura quatre comtes qui s'appelleront

nant des détails qui en faciliterent

une grande distribution de bro-

chures renfermant l'acte et don-

Le gouvernement vient de créer, ou plutôt de ressusciter, une position: celle de surintendant de l'éducation. M. Charles K. Newcombe, de Winnipeg, a été appelé a cette fonction.

La session annuelle de la légis lature d'Ontario s'ouvrira le 19 février. C'est l'honorable J. J. Foy, premier ministre dans cette circonstance.

L'Honorable L. P. Pelletier, ministre des postes du Canada inaugurera d'ici quelque temps le système de colis-postaux. Ce système sera dans une certaine mesure calqué sur celui des Etats-Unis. M. Pelletier est l'un des ministres les plus considérables du cabinet par sa compétence et son énergie au

La santé de Sir James Whitney que le premier ministre Ontarien pourra, sinon reprendre sa place dans la politique, au moins vivre encore quelques années.

Par une curieuse coïncidence Sir George Ross, ancien premier ministre d'Ontario, défait, il y a quelques années, par Sir James Whitney, est gravement malade, lui aussi, à l'hôpital de Toronto. Les deux distingués patients sont même voisins de chambre.

Il est fortement question que M. L. De la Moquerie Taché, journaliste bien connu de Saint-Hyacinthe, ancien secrétaire de Sir Adolphe Chapleau, sera nommé imprimeur du roi, à Ottawa, en remplacement de fen M. Parmelee.

CM. W. H. Taft, ancien président des Etas-Unis, a visité Ottawa la semaine dernière. Il a prononcé un discours au Canadian Club. A cette réunion du Canadian Club assistaient Son Altesse Royale le Duc de Connuaght, le très honorale R. L. Borden, premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, Sir Charles Fitzpatrick, juge-en-chef de la Cour Suprême, tous les ministres fédéraux et beaucoup d'autres personnages éminents. Le Canadian Club a fait à l'ancien président des Etats-Unis la plus belle réception qu'il ait jamais faite à un visiteur.

Monsieur le Rédacteur,

Faites moi donc le plaisir de rectifier dans Le Manitoba, une erreur historique que commet le Free Press du 19 janvier.

Le premier couple de blancs (white people) établi dans la Rivière Rouge, fut J.-Bte. Lagimoarrivèrent dans ce pays en 1806, c'est-à-dire quatorze ans avant la naissance de Alexandre McDonald pui vient de monrir à l'âge de 94 ins. . Tous les enfants de J.-Bie. 1520; et de cette famille étaient n's, même avant l'arrivée des quare colons doessais en 1812. Par on-equent la famille de J.-Bie. agimonière est la plus ancienne amille de sang blanc nee dans le havs. Il est très important pour histoire que les descendants de ette famille ne se laissent pas voler ce titre. Reine Lagimonière st nie à la Rivière Rouge le 6 anvier 1807, le jour de l'Epiphanie. Mme J.-Bte. Lagimonière est morte à l'âge de 96 ans. Peu d'auires out atteint cet âge.

L'abbé Dugas, Ptre.

Le télégraphe nous avait appris, il y a dix jours, qu'un député de l'assemblée législative de Québec. M. J. Octave Mousseau, député de Soulanges et deux conseillers législatifs, l'honorable L. P. Bérard et l'honorable Achille Bergevin, étaient impliqués dans une affaire de péculat. Un journal de Montreal, le Daily Mail, les accuse d'avoir accepté des sommes d'argent tout le pays. L'association des pour appuyer certain projet de loi.

Bons Chemins de la province de Ce projet de loi du reste était fictif: mande au gouvernement de faire c'était une amorce dont se servait une agence de détectives pour arriver à trouver la corruptibilité des personnages en question. Une enquête a été instituée dans les deux chambres et messieurs Nichols et McNab, qui avaient fait les accusations dans le Daily Mail, ont été chargés de s'expliquer. Ils ont produit leur preuve.

Nous n'entreprendrens pas d'apprécier au long ces événements. MM. Mousseau, Bérard et Bergevin ont tous trois donné leur dé mission. M. Mousseau, disent les dépêches, est dans un état de prostration nerveuse qui met sa vie en danger.

Cette affaire est un grand malheur. Les Canadiens-français ont plus besoin que jamais de toute leur réputation d'honneur et d'intégrité.

La nouvelle organisation du transport des colis postaux est connue; on peut en constater facilement la simplicité et les avantages. Pour les trois premiers mois de l'opération du service, le poids du colis ne pourra excéder six livres, mais peu à peu, à mesure que se perfectionnera le service, le poids des colis pouvant être expédies par la poste sera porté à onze livres.

Quant au coût d'affranchissement, il ne sera pas plus d'un centin l'once; cependant, dans la première période du service, c'est-àdire durant les mois de février. mars et avril, il sera payé un excédent de cinq centins en quelques cas stipulés dans la nouvelle loi

Quant au colis, il ne devra pas avoir plus de 30 pouces de long, sur un pied de large ou de haut; il pourra toutefois avoir une longueur de trois pieds, pourvu que ce soit en compensation de la diminution de la largeur et de la hauteur.

Il v a dans la mesure nouvelle, bien d'autres détails intéressants qu'il serait trop long d'indiquer ici; on pourra en prendre connaissance ailleurs. Ce qu'il importe de considérer, c'est l'importance du nouveau service et la révolution qu'il est destiné à accomplir dans les relations entre producteurs et consommateurs.

Le nouveau service commencera le 10 février prochain, et nui doute que le peuple saura en profiter. -La Presse.

## Au Pole Sud

Sir Ernest Shakleton, le jeune mais illustre explorateur des régions du pôle sud, veut tenter une nouvelle expédition. Sir Ernest Shakleton est le blanc qui s'est le plus rapproché du pôle.

L'equipe se composera de six tras. hommes, servis par dix chiens et leur bagage de traineaux. On apnière, marié à Anne Gaboury. Ils | portera en outre, des aéroplanes, ce qui à un moment donné, pourra M. Eugène Paradis. fai franchir des distances considérables et permettra de faire beaucoup d'ouvrage sans que les explorateurs s'exposent à la famine. On se munira d'appareils de Lagimonière étaient nés avant télégraphie sans fil, de registres tier. photographiques et d'appareils pour prendre des vues animées. Le via age coûtera environ \$250,000. Si on arrive à découvrir le pôle | fard et Lambert. sud on espère en tirer des renseignements precieux pour la geogra- nez. phie, la géologie, la température, la faune et la flore des régions an-

Le sismographe du collège de l Saint-Boniface a enregistre un tremblement de terre jeudi soir. Dans l'opinion du révérend Père Blain, ce tremblement de terre se serait produit à 6,000 milles d'ici -probablement au Japon; il aurait duré pendant une heure. La plus forte secousse s'est produite à dix heures et demie.

Sa Grandeur Mgr Charlebois. du dimanche 25 courant a interdit la lecture du journal Le Pays tous ses fidèles soumis à sa jurisdiction. Monseigneur s'est aussi élevé fortement contre les danses et il a condamné formellement le tango. - Le Pas Herald, section

## REMINISCENCES

Histoire de la Societe Saint-Jean-Baptiste

> (1884-suiteq A SAINT-BONIFACE

Un bon nombre des citoyens les plus distingués de cette ville étaient partis pour Montréal. Néanmoins, la fête nationale fut célébrée avec enthousiasme. Le comité de régie, M. J. E. Prendergast, vice-président, en tête fit preuve vice. d'un dévouement qui ne fut pas rendu de cette charmante fête:

A huit heures et demie, du matin, procession au palais Archiépiscopal et à la Cathédrale.

La messe est chantée par M. l'abbé Cherrier, chapelain de la me toujours éloquent, donne le ser-

Grandeur, une superbe adresse que beaux monuments littéraires que que... et il avait 13 ans ! le cœur reconnaissant d'un fidèle ait jamais élevé en l'honneur du clergé canadien, dont il relate l'action bienfaisante, civilisatrice et protectrice à toutes les époques de notre histoire.

Dans l'après-midi, il y eut piquenique près de la résidence de M. Roger Marion. On y joua plusieurs parties de cricket et on y exécuta un programme de courses et de jeux. Après souper, il y eut concert-promenade et feu d'artifice dans les jardins de l'Archevêché, puis discours patriotiques par M. . E. Prendergast, L'honorable M. LaRivière, M. L. A. Prud'homme, M.P.P. Avant et après les discours, la fanfare joua nos airs nationaux.

Le feu d'artifice étant terminé, chef. on se rendit aux quarfiers de la police où, sous la présidence du chef de police Lafranchise, on avait servi un succulent banquet. M. L. J. A. Lévêque, président du dans l'ordre suivant:

I. L'Association Saint-Jean-Baptiste.—Réponse par M. James Prendergast.

II. Le gouvernement provinrial.—Réponse par l'Hon. M. La-

Rivière. III. Le Conseil de Ville.—Réponse par M. Jos. Senez. IV. Nos hôtes.—Réponse par M

Kéroack. On se sépara très tard dans la nuit, mais jusqu'à la dernière minute, la gaieté et l'entrain ne ceserent de règner parmi les convi-

A l'assemblée du 17 mai 1885. les officiers suivants furent élus Président-M. Félix Chénier. 1er Vice-président—M. J. E. en présenter quesques-uns. Prendergast.

Secrétaire-archiviste — M. Ed mond Trudel. Assistant secrétaire-archiviste -

Secrétaire-correspondant — M Maximin Charbonneau.

Assistant secrétaire-correspondant-M. Albert Bétournay. Trésorier-M. Télesphore Pelle-

Assistant-trésorier — M. Louis Lafranchise. Médecins—MM. les docteurs Fa-

Bibliothécaire—M. Joseph Se-Commisaires-ordonnateurs -M

leorge Germain, commissaire en chef; MM. Zéphir Robert et Paul lagnon.
Comité de Régie—Les Honora- Présent Unique Gagnon.

bles MM, M. A. Girard, A. A. C. LaRivière, Jos. Royal; MM. T. A. Bernier, L. A. Prud'homme, Jos. Lecomte, L. J. A. Lévêque et Jos.

A Saint-Boniface, on ne célébra que la partie religieuse de la fête nationale. La messe fut chantée par M.

l'abbé René. MM. les abbés Messier et Gillis assistaient comme diacre et sous-diacre. M. Albert Bétournay tenait l'orgue et accompagna la messe Royale que chœur exécuta sous la direction de M. l'abbé, George Dugas. Le serau prône de la messe paroissiale mon de circonstance fut éloquemment prononcé par M. l'abbé Gabriel Cloutier, professeur au Collège de Saint-Boniface. Firent la quête: Madame J. Tu-

renne et Mademoiselle Mondor, nier et J. A. Prendergast.

## LE SANG GAULOIS

UN LIEUTENANT DE TREIZE ANS

(1739)

"Vous feriez mal d'écrire au roy, devant des ennemis en nombre par répondit l'intrépide enfant, car si trop supérieur, le commandant de Sa Majesté me faisait couper la tê- son détachement fut obligé de s'éte, elle se priverait de belles actions loigner de l'Abbave de Kænigque je prétends faire pour son ser-shall. Pendant la retraite, il ma-

Nous parlons de Louis de Mas- mené comme otage le principal de dépensé en vain. Voici un compte caron, issu d'une famille militaire la communauté. Informé de ceillustre, et qui décida d'être le cin- la, le jeune Louis, âgé alors de 16 quième de sa famille à servir au ré- ans, prend avec lui trente volontaigiment d'Auvergne. res, retourne à l'Abbave, au mi-

Quand il apprit qu'Auvergne, lieu du feu le plus vif, saisit le où ses quatre frères étaient déjà, principal au collet, le force à le suipartait pour la campagne de Corse, vre et rejoint son régiment en tra-Société. Monseigneur Taché, com- il résolut de passer outre l'opposi- versant les lignes ennemies. tion catégorique de son père, et, enfermant son précepteur à dou- pitaine et mis à la tête d'une com-Après la messe, les citoyens re- ble tour, il sella un cheval et s'en- pagnie qui servit en Flandre, sous conduisent Monseigneur Taché à fuit du manoir paternel. Il fit les ordres du maréchal de Saxe. son palais. M. Prendergast au d'une traite le trajet de Rennes à l'Un jour, aperçu par l'ennemi, il nom de tous, présente alors à Sa Marseilles : ce simple fait le clas- feint une négligence, le laisse s'ense; car-dans le temps de records gager dans un bois qu'il avait à les cadres de cet ouvrage ne nous où nous vivons,-il aurait battu traverser, et, dédoublant sa troupe, permettent pas de citer. Nous le tous les records d'endurance à che- l'attaque au lieu d'être attaqué par regrettons, car c'est un des plus val tant d'Europe que d'Améri- lui, le culbute, et, en récompense de sa belle action, à la chance de

En Corse, ce jeune français se lui arracher vingt prisonniers posa de suite en héros. "Accom- français qu'il ramène triomphalepagnant l'escorte,-nous raconte ment au camp Edmond Neukoumm, — il se li- Une autre fois lors d'une imporvrait avec quelques compagnons tante reconnaissance avec un déaux jeux de son âge; lorsque des tachement de volontaire qui s'ésoldats, veillant sur un troupeau tait joint à sa compagnie d'Auverdestiné au ravitaillement d'un gne, il s'aperçoit que la position fort, furent brusquement attaqués devenant intenable à cause de la par un parti de paysans armés, violence du feu, ses auxiliaires sont descendus des montagnes. Le pris de terreur: "quoi, s'écrie-t-il, choc avait été si inattendu, si spon- vous ne m'écoutez plus ? Eh bien! tané, si subit, que les gardiens, sur- Je vais vous abandonner et me faipris, effarés, s'enfuirent.

A cette vue, Mascaron pâlit; il suivi de mes amis d'Auvergne. élève la voix, rassemble autour de Mais soyez sûrs que, l'instant d'alui une trentaine de soldats, et près, vous serez taillés en pièces." ceux qui fuyaient se rallient, mar- On se rallie, et l'ennemi est chent avec confiance, avec admira- bientôt en fuite. tion, sous les ordres de ce jeune

Cette action fit grand bruit au Rocroy, alors qu'il arrachait des régiment. M. de Maillebons, le blessés à leurs tortionnaires vaingénéral en chef, se fit présenter le queurs ennivrés de poudre, qu'un jeune héros, et pour l'éprouver, obus, le dernier tiré paraît-il, lui tout en louant sa haute valeur, fracassa le genou gauche. comité proposa les diverses santés condamna sa témérité. Il préten- "Ah! quel malheur." s'écrient dit, qu'ayant combattu sans l'or- ses soldats. On le porte à Liège où dre d'un supérieur, il avait encou- le major, mandé en toute hâte, déru la peine que les lois militaires cide qu'il faut lui couper la cuisse. infligent pour cette faute, et le me- L'opération terminée, il conserve naca d'écrire au roi.

"Vous feriez très mal, mon gé- deux frères présents, et les larmes néral, répondit l'intrépide enfant, aux yeux: "Reprenez-vous, cela ne car si Sa Majesté me faisait couper fait presque point de mal", et il a la tête, elle se priverait des belles même assez de tranquillité pour actions que je prétends faire pour faire remarquer aux assistants,

Le reconnaissez-vous là le Sang jambe encore recouverte de sa guê-Gaulois?

L'homme ne devait pas faillir peu après. Dans son délire, il acaux promesses de l'enfant, et c'est cusait, évoquant le souvenir de son

par dizaines qu'on pourrait racon- incartade de treize ans, le roi de ter les faits d'armes de ce jeune lui avoir fait couper la jambe au lieu de la tête, et le plaignait, res-Nous nous contenterons de vous pectueusement, mais non sans (amertume, "de se voir ainsi pri-Le régiment d'Auvergne était | vé des belles actions qu'il préten-2e Vice-président—M. J. O. Poi- en Bohême. Obligé de se retirer dait faire encore pour son service.'

> sident Chénier tout de suite après heureux d'approuver. Ce magnila messe et dans la soirce.

> mère par l'éclat de leurs célébra- joutier et porte les initiales du peroisses de Saint-Norbert, Saint- Un joli diamunt sert à l'ouvrir.-Pierre. Lorette et Saint-Jean-Bap- Les Cloches de Saint-Boniface. tiste ou l'on fit des démonstrations patriotiques à l'occasion de la fête nationale. PATRIOTE.

(A suivre)

Quelques jours avant sa nomi-

Mathieu reçut une dépêche d'une assister son mari mourant. Il s'y rendit et administra les derniers sacrements au malade qui mourut La dame elle-même mourut peu de temps après laissant une jeune le fille de seize ans héritière de sa fortune. Cette jeune fille, en reconnaissance des services rendus à son père mourant par Mgr Mathieu, lui a envoyé à l'occasion de Noël un présent unique en son genre Un porte-Dieu fait avec le boîtier tesse Royale le duc de Connaught, en or de la montre de son père, traversant à pied une voie de chel'anneau de mariage de sa mère min de fer, dans la capitale, a failli accompagnées de MM. Félix Ché- et d'autres objets auxquels se ratta- être écrasé par un train. La locochent des souvenirs de famille. motive mise sous frein, s'est arrê-Dans l'après-midi, la fanfare du Dans sa lettre la jeune fille expli- tée à six pouces du duc.

Cercle Provencher joua en plein que qu'elle a réuni ces bijoux et air nos principaux airs nationaux. qu'elle en a fait faire un memento Il y eut réception chez M. le Pré- que son père et sa mère seraient fique cadeau est en or solide et est Les sociétés filiales de Saint- estimé à cinq cents dollars. Il a Boniface éclipsèrent la société- été artistement travaille par un bitions. Citons entrautres les pa- re et de la mère de la donatrice,

L'ouverture officielle du Collège Agricole de Saint-Vital aura heu le 17 fevrier. Un grand nombre d'agnonômes distingués, du Canada et des Etats-Unis, seront présents. Le lendemain commencera la convention des agronômes de la province. A cette convention, des experts tels que le professeur J. H. nation à l'évêché de Régina, Mgr Grisdale de la ferme expérimentale d'Ottawa, le professeur S. A. dame de Boston le priant d'aller Bedford, le professeur V. W. Jackson, donneront des conférenres. Nous engagerions nos cultivateurs à visiter le collège agricole et à participer au congrès.

Ottawa.--Lundi midi, son Al-

LORD STRATHCONA (Le Soleil de l'Oucet)

La mort de Lord Strathcons le deuil, son nom était universel i ne se rappelle quelque exemp sa bonté et de sa charité.

VERS LE NORD (Le Progrès Albertain)

D'iei à l'hiver prochain l'Ed monton-Dunvegan atteindra la Smoky River, à 310 milles d'Ed monton. La construction de co chemin et du Canada Central exigera l'érection de trois superbes ponts en acier, à un coût total d'un million de piastres. Le premier à Smith est terminé et des arrange ments sont à se compléter pour la construction d'un second sur la Smoky. Ces deux ponts sont sur la route de l'Edmonton-Dunvegan et un troisième traversera la Peace River à Peace River Crossing, sur le Canada Central.

ressort que le Nord d'ici à quelques | électeurs et leurs clients. L'avocat | w nnipeg. . . . . années aura pris une importance est la seule personne qui, entrant incroyable.

LES COLLEGES CLASSIQUES FRANÇAIS AU CANADA (Courrier de l'Ouest)

P. Hudon, après avoir expliqué ger leur cours en comités et même pour quelles raisons les autorités en Chambre. Fréquemment ausdu collège d'Edmonton ont répon- si, des lois de la plus haute impordu au désir des Canadiens-français tance, concernant les chemins de d'Alberta en donnant un cours fer leur sont confiées. Les honol'Archevêque d'Halifax; il y en a deux au Nouveau-Brunswick; L'Alberta se devait à elle-même d'offrir les mêmes avantages aux enfants des pionniers de lanpour la mise en valeur de ce pays. -Extrait du compte-rendu de la bénédiction du collège des RR. PP. Jésuites, à Edmonton.

### LES POTS-DE-VIN (L'Evénement)

Ce n'est pas le temps de poser à la candeur, encore moins de chicaner sur les procédés du Mail. Il sentera ou favorisera comme légisfaut agir, tout simplement. L'hon- lateur.—Traduction de la Presse. neur de la Législature est attaqué dans trois de ses membres. Ceux qui essayeront de fendre des cheveux en quatre ou d'ameuter l'esprit de parti contre les hommes courageux qui se chargent de porter au grand jour des accusations que, pour notre part, nous avons entendu chuchoter au moins vingt fois, passeront pour des vulgaires hypocrites.

Les accusations du Daily Mail, sans être complètes, sont suffisantes pour déshonorer ceux qu'il nomme s'ils ne s'empressent pas de s'ensuivit, et bientôt la maison ne se disculper. Cependant, notre confrère annonce qu'une des sommes d'argent versées à l'un des accusés était le pirx des votes de sept députés. Nous avons hâte de connaître les noms de ces derniers.

### . . . DANS ONTARIO (Patriote de l'Ouest)

L'expansion de la langue francaise en Ontario est vraiment remarquable et tient du prodige. L'on ne peut douter d'ailleurs qu'elle fût devenue supérieure encore si l'organisation catholique et nationale, qui se développe aujourd'hui et manifeste sa vitalité croissante depuis trois ou quatre ans, eût été établie dès la première de donc contre ces dangers. heure.

Les nôtres ont fait des pertes considérables, inèvitablement, mais il faudrait avoir un bandeau épais sur les deux yeux pour ne pas voir que s'ils ont quand même conservé, dans un milieu protestant et en dépit des circonstances les plus adverses, une position nu- le tango lui cause des dommages mérique supérieure encore à celle de l'élément catholique anglais, ils le doivent en grande partie au fait que leur langue et leurs traditions ont servi de sauvegardes à leur foi.

Que ce soit là, à la fois un exemple et un réconfort pour les Franco-Canadiens de l'Ouest!

. . . A PROPOS DU SCANDALE DE QUEBEC

(L'Action Sociale)

Et n'oublions pas que la justice comme l'honneur sont du côté de la morale publique, par consequent réclame. du côté de Dieu. C'est à la justice et à Dieu que reste le dernier mot, dans toutes ces aberrations et ces

agitations. On a souvent dit à nos populations, on a dit en paroles et en actes répétés, que la religion n'avait rien'à voir dans la politique. Or | way House en onze jours, avec un la religion c'est la vertu; la reli- attelage de cinq chiens qu'il a sou- bord établies. La nouvelle école gion, ce sont les préceptes de Dieu. lagés en marchant une partie du coûtera \$60,000. Le contrat a été L'ou peut chasser la religion de la temps. Deux Indiens l'accompa- donné à la Corporation épiscopale politique et le présent incident, gnaient. Il a ainsi parcouru plus catholique du Keewatin.

comme bien d'autres, prouverai l'on y réussit parfois asses la politique, la religion emporte retirant de la politique, la religion fait place à plusieurs vilaines cho-ses très laides à voir.

On peut chasser Dieu de la politique, même de la politique faite par des catholiques et des chré-tiens. Mais Dieu chassé de la politique y rentre bientôt pour ne pas laisser mettre sa justice en oubli.

Faisons place, et laissons passer justice de Dieu, sachant que c'est elle qui apporte le salut des

L'INDEPENDANCE DU PAR-LEMENT

(Du Globe, de Toronto) ...L'incident soulève une fois de plus l'important problème rattachant aux relations qui doivent exister entre les membres de la profession légale, qui deviennent De toutes ces informations, il membres du parlement, et leurs dans la vie publique, puisse servir deux maîtres. Il n'est pas rare de voir à Ottawa et, dans toutes les capitales provinciales, des députés appartenant au Barreau, chargés professionnellement de bills rela-Dans l'adresse en anglais le R. tifs à des intrérêts particuliers, diri-

classique en français, ajoute que raires qu'ils reçoivent sont non ces vues sont entièrement parta- seulement convenables mais, dans gées par Mgr Stagni, délégué apos-bien des cas, des plus généreux. Ce tolique au Canada. Le Recteur du système est une menace continuel-Collège explique que les Cana- le à laquelle le bon gouvernement diens de langue française ont le se trouve exposé. Il y a grand droit de se trouver chez eux dans nombre de membres du Parlement toutes les provinces du Dominion capables, animés du désir de traet l'on retrouve des collèges bilin- vailler au bien public, appartenant gues même dans les provinces les aussi au Barreau et qui ne donnent plus anglaises. En Nouvelle-Ecos- pas la moindre prise à la critique. se il y en a un sous la direction de | Mais il en est d'autres au parlement, comme il y en a toujours eu, qui, au su de tous les avocats des deux en Ontario et un au Manito- corporations, entretiennent avec les capitalistes intéressés dans les lois affectant les intérêts privés, des relations qui les rendent absolument gue française qui ont tant fait inaptes à remplir les devoirs que leur impose leur mandat. L'indépendance du parlement devrait être préservée et le bon gouvernement du pays encouragé par l'adoption d'une loi, s'étendant à

TERRIBLE LEÇON '

(La Presse) Au cours d'un incendie, lundi, dans un petit village du comté de Montmagny, cinq personnes ont perdu la vie, et l'on craint qu'une sixième ne succombe à d'horribles I. brûlures. Cet épouvantable drame est dû à l'imprudence d'une personne qui se serait servi de pétrole pour activer la flareme dans un poêle. Une violente explosion fet plus qu'un immense brasier d'où s'échappaient les cris désespé-

rés des victimes roties vives. L'épouvantable malheur, qui a détruit une famille entière, a aussi plongé dans le deuil toute une paroise; nous partageons la profonde douleur de ceux qui subissent une

si rude épreuve. Combien de fois n'avons-nous pas attiré l'attention sur le grave danger qu'il y a à se servir de matières explosibles comme le pétrole ou la gazoline pour allumer les poèles? Parce qu'on a réussi une fois, sans accident, on s'enhardit, on continue à se servir du dangereux fluide jusqu'à ce qu'enfin l'irréparable malheur arrive. En gar-

LE TANGO (Le Devoir)

La poursuite intentée au cardi- De Notaris Spreekt vlaamsch nal-archevêque de Paris par ce maître â danser qui prétend que l'ordonnance de Mgr Amette sur réels et constitue à son endroit une insulte grave, justifiable des tribunaux, est vraiment une chose éton-

Si les tribunaux français accueillaient cette plainte, il n'y aurait plus de liberté pour la parole épiscopale. Mais ils ne l'ont pas encore accueillie, et ce maître à danser a probablement trop présumé de son aptitude à faire marcher évêques et magistrats.

Il a cependant donné une jolie idée de son toupet et de son aplomb et il s'est fait en passant une belle

C'est probablemetn ce à quoi il tenait le plus.

(Les Cloches de St. Boniface)

est venu le mois dernier de Nor- | way House, retourneront aussi

AVOCATS-NOTAIRES Argust à prêter our hypothèques

Placement de capitaux privé Bureaux: 401. Avenue du l'ortage. Winnipes

Teléphones: MAIN

A. J H. DUBUC W. B. TOWERS

AVOCATS ET NOTAIRES BUREAUX :

201-205 EDIFICE SOMERSFT

AVE PORTAGE, WINNIPEG, MAN. CARIER PUSTAL 443

Jacques Mondor Libert Dubue

Notaires BUREAUX: 27 et 28 Edd e Conada Life

Com Main et Portage Telephones Main 8696 et Main 583 Placements de capitaux prives

Dr. LACHANCE SPECIALITE:

CHIRUBGIE ET MALADIES DE LA FEMME

SOMERSET BLOCK CHAMBRE 245 AVENUE DU PORTAGE, Téléphone Main 7204 WINNIPEG CONSULTATIONS : 2 & 5 P. M. Tel residence Main 2613. St-Boniface

CHIRURGIEN

DR. R. J. HURST, MEMBRE DU COLLE GE Royal d'Ang eterre, icencie médecia du Collège Itoyai à Londres, Spe jalite: ma adies nerveuses et ma adie de femmes, Buresu 305, Bâtisse Kennedy, Avenue du Portage (en tace Eaton), Phone Main 814. Heures de burcau, de 10 12, 3 5 et 7-9.

## DR. N. A. LAURENDEAU

Ex-Interne de l'Hôpital de St-Boniface

BUREAU No. 163, AVENUE PROVENCHER ST-BONIEACE

HEURES DE CONSULTATIONS 8 à :9 a. m. 1 à 5 p. m. 7 a 84 p. m.

TELEPHONE MAIN 1392

tout le Canada, interdisant à tout membre d'un corps public d'avoir aucun intérêt pécuniaire, comme DES HOPITAUX DE PARIS Ex-Interne des Hopitaux de Montreal

avocat ou procureur, ou en tout autre qualité, dans les lois qu'il pré-St Paul et Notre-Dame SPECIALITE: Chirurgie d'Urgence CONSULTATIONS: 2 & 5 P. M.

TELEPHONES: { BUREAU: MAIN 4639 RESIDENCE: MAIN 4640 BUREAU: CADOMIN BUILDING

CHAMBRE 106 Winnipeg Coin Graham et Main

DE GRAMONT NOTAIRE PUBLIC

FERMES ET LOTS. DE VILLE A VENDRE ASSURANCES - ARGENT A

PRÉTER PHONE MAIN 18306

221 AVENUE MCDERMOT CHAMBRE 46

L. DEVAUX

Avocat, Notaire, etc. 308 Edifice McIntyre, - Winnipeg, Man.

TÉLÉPHONE MAIN 7488

J. GRYMONPRE NOTAIRE PUBLIC, J. P.

icencie en droit de la Faculté de Paris 283 Avenue Prevencher

SAINT-BONIFACE Prêts hypothecaires Bureaux ouverts tous les jours de 8 à 9 A. M. 1 à 3, 8 à 9 P. M

Phone Main 1886

Shiloh's Gure

de 300 milles sur la glace du lac Winnipeg et a pris le chemin de Gimli. Pour venir ainsi le voyage lui a coûté \$60, dont \$40 pour les deux hommes, \$10 pour la nourriture des gens et \$10 pour celle des bêtes. Il lui en coûtera autant pour le retour. Les voyageurs conchent à la belle étoile ou dans de sales huttes abandonnées par les

pêcheurs durant l'hiver. Le Gouvernement fédéral a enfin décidé de bâtir une école-pensionnat à Cross Lake où le Père ira résider le printemps prochain. Les Missionnaires Oblates, actuelle-Le R.P. Eugène Lecoq, O.M.I., ment chargées de l'école de Nor-Cross Lake où elles s'étaient d'a-

AVOCAT, NOTATRE, MTC. 308 MCINTYRE BLOCK PRONE MAIN 1554

Gradué du Collège Dentaire de Chicago, Lauréat du Collège Dentaire de la Nouvelle Orléana. membre fondateur de la société de Stomatologie.

NOUVELLE ADRESSE 356 Rue Main, Bâtisse de la Great-West permanent Loan Co. an 7eme. étage.

DR. GERVAIS BUREAU

No. 426, RUE ST-JEAN-BAPTISTI ST-BONIFACE

CONSULTATIONS

9 à 11 a, m. 1 4 p. m. 7 à 10 p. m. TELEPHONE MAIN 3174

Chirurgien-Dentiste "DISMORR" BLOCK, SUITE 8 827 AVENUE DU PORTAGE

WINNIPEG Le Docteur a la pratique du Cellège de St-Bon face et parle les deux langues, le français et l'anglais.

PHONE M. 7929



## La Medecine

doit être de première qualité et dispenser dans la dose exacte. Quand vous faites remplir ici vos prescriptions, vous êtes assurés d'avoir ce que veut votre

médecin.

Pharmacien-Opticien 84 Ave Provencher, St. Boniface

A. H. DE TREMAUDAN

Avocat & Notaire

415 Block Nanton.

Coin Rue Maiu et Av. du Portage Winnipeg, Man. Phone M. 1774 Résidence

Bureau " M. 5086

Taillon, Bonin, Morin & Laramee AVOCATS

180 Rue Saint-Jacques MONTREAL

Ouvrages Scientifiques, Littéraires, Populaires; Grands Choix de Romans, Musique, Chansons, Cartes Postales Illustrées, Articles Sculaires.

Dèpôt central des Journaux et Revues de Paris.

D. PEYROT 74 Av. Proveneher St. Boniface

POUR VOS

EPICERIES et **PROVISIONS** 

ALLEZ CHEZ

AvenueTaché, St-Boniface Où vous anrez toujours des marchandires de premiere qualité.

PROVESSEUR DE

Studio:

410 RUE LANGEVIN Tel. Main 8998 St-Boniface VOICI

Vente THE SECTION OF THE SECTION de BIJOUX

et d'ORFEVERIES PORTE & MARKLE

QUE TOUS CEUX QUI DÉSIRENT PROFITEZ SE PRESSENT

PORTE & MARKLE Bijouters Portage Avenue On parle Français

### DEMANDE

Des hommes sont demandés de suite pour suivre les cours de l'Ecole des Machines à Gazoline à Winnipeg. apprend à conduire et réparer les Locomobiles à Gaz, les automobiles, et les chariots automobiles—aussi les machines Marines fixes, et Traction à la Gasoline. Quelques semaines de lecons sont seulement nécessaires. Nous avons une agence gratuite d'emplois qui est notre propriété dans presque chaque grande ville du Canada et des Etats-Unis. Ecrivez ou voyen .... pour pamphleta lilustréa.

Rue Main, Winnipeg

(En face de l'Hôtel-deVille)

F. A. Invine Jos Turner J. W. Mou-PRIX FOURNIS SUR DEMANDE TELEPHONE Main 8132

### STANDARD PLUMBING CO'Y No 44 AVENUE PROVENCHER

SAINT BONIFACE. Appareil de Chauffage à air chaus

Ou à vapeur, Plombiers une spé

Spécialité de tra-

vaux de moteurs

légers. Répara-

tions mise a neuf

et construction de

cialité, une spécialité

camions - automobilea, automobiles et pièces déta-Voitures de Location

et Touriste à toute heure de jour et de nuit Phone Main 2498

Coin des rues Horace et Saint-Joseph, Norwood Pourquoi acheter à Winnipeg, lora-que vous pouvez trouver dans votre Cité tout ce qui vous est nécessaire ? Nous sommes capable de vous fournir

OFFICE, ATELIER ET GARAGE

tout ce qui a rapport à l'automobile à des prix dédfiant toute concurrence. ALBERT CONTANT



On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitobe." Nous accorderons 25 p.c. de commission par abonnement.

## Superbes Economies

## Pour la fin de la Semaine

Nous desirons que vous vie ce que nous vous offrons plus bas dans les Vetements pour Hommes.

Pardessus en melton, col en fonrrure; qualité extra. Rég. \$20.00 Prix |Special ...... \$13.95 Le même, col en marmotte. Reg. \$30.00 Prix Spécial \$17.45 Pardemus en tweed de première qualité. Rég. \$18.00; Prix Spé. cial ..... Le même, Rég. 32200 Prix Spé...... \$12.95 Pardessus en tweed pour jeunes gens; Graneurs 33 à 35 Rég. Le même; Grandeurs 21 à 32. Régulier \$ Prix Sp c.84.95

Jerseys de toutes sortes pour hommes. Entre autres, les modèles suivants: Gilets-jerseys, à grand cols roulé, u à col à 8 boutons. keg. \$2 00 à \$2 50. 1 rix Spécial...... \$1.49 Gilets-Jerseys pour garçons, Reg. \$1.00 Prix Spécial ..... 69c Gilets à cel roulé Reg. 60c. Prix Spécial ................... 39c Mitaines doublées faites enbuckskiu ou en peau de cheval pour garçons, Reg. 75c. à 80c. Prix spécial la paire...... 49e Chaussettes Lumberman pour hommes Rég. \$1 25 Prix Spécial

Ch anseures de travail, en cuir noir ou jaune, de la plus forte qualité, pour hommes. Rég.\$4.00 à \$5 00 Prix spéc. la pai. \$2.95 Bottines en seutre pour dames. Rég. \$2. Prix spé. la paire \$1.39 La même, à moitié entourée de cuir; héz. \$2.50 à \$3:00; Prix spé. cial, la paire...... \$1.69 Mo i ins en buckskiu de très forte qualité, pour hommes. Rég.

## La Maison Blanche

S. c . \$1.75; Prix Spécial, la paire..... \$1.00

31-33-35 Ave. Provencher. Saint-Boniface



Prenez vos billets de transport Par le C. P. R. Le chemin de fer la double voie

Soit par la ligne du Soo ou du C. P. R., pour la

France, l'Angleterre, l'Irlaude, FEcosse ET TOUL LES AUTRES PAYS D'EUROPE ET D'ORIENT Par les lignes du C. P. R., White Star Line, Allan Line, Cunard Line,

la Ligue Francaise, ainsi que teutes les autres Compagnies faisant le trajet aur l'Océan aur toutes les arties du monde. Pour tous renseignements et prix, adresses vous à C. MARCOUX.

Agent de transport. Bussau: 64 Avenue Provenchise Résidence: 664 Avenue Taché SAINT-BOSIFACE, Résidence-Phone Main 4671 Htreau-Phone Main 4855

# MANITOBA

Plus le temps avance, plus les émi-

granta étudiens les ressources de notre Manitoba sont de plus en plus rece nus. La chose cot attesses par les rapports in Département de l'Agriculture et de Immigration de la province et par le

satistiques du Bépartement de l'Interieur dn toovernement du Canada. Les compagnies de chemins de fer an noncent l'arrivee prochaine de b-auceup

Les faits sont que les avantages du Ses terros aplendides, ses chemins de fer nombreux, sa proxin. té des meille ra marches, see avantuges au point de vue de l'éducation, ses moyens de transport faci-

les sont des attraits pour heaucoup de coons chaque année. E quand l'imdustrie agricole est prosneuveaux colons qui s'empareront de la | père, les autres industries grandissent et

terre inoccupée le long de leurs lignes.

## Berivez à vos amis et dites leur de venir s'etablir dans le

MANITOBA Pour plus amples renseignements écrire à Jos. Burke. Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et

Main, Winnipeg, Man.

Jos. HARTNEY, 77 Rue York, Toronto, Ont. J. F. TENNANT, Greina, Man.

W W. UNSWORTH, Emerson, Man. A Benrono député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man.

## Achetez de Cette Farine Mise a l'Epreuve du Four

Votre four produira certainement plus de pain et du pain de meilleure qualité, comme résultat de notre épreuve au four. De chaque envoi de blé déli-

vré à nos moulins nous prélevons un échantillon de dix livres. Nous le réduisons en farine puis nous en fabriquons du pain. Si ce pain est fort en qualité et en quantité nous employons l'envoi de blé dont provient l'échantillon. Au cas contraire nous le revendons.

La qualité de la farine de

boulangerie vendue sous ce nom est de ce fait une garantie certaine. Achetez et profitez.

"PLUS DE PAIN ET DU MEILLEUR PAIN ET AUSSI DE LA MEILLEURE PATISSERIE"

PURITY FLOUR DR. B. GERZABEK.

415-417 AVENUE PRITCHARD - WINNIPRO, MAN.

TELEPHONE ST. JOHN 474

de Cœur, Malidies d'Intestins, Maladies de Re

L'hônitel privé de Boctour Gerzabek n'a pas l'apparence ni l'atmosphère des litutions de ce genre. Le nombre des panents étant dante à s une, chaque pa-

3 1011

Construisez des

Planchers de Creches et Des

Appuis en Béton

E sera un moyen pour vous d'empêcher que les rats.

les écureuils et autres rougeurs, ne transportent

Les cultivateurs perdent, tous les ans, des millions de

dollars, à la suite des ravages causés par les rougeurs dans les crèches et les greniers à grains. Une partie de ces

pertes est malbeureusement payée par le cultivateur

Vous pouvez empêcher cette ruine, en construisant des

planchers de crèches et des appuis en béton, parce qu'ils

Protegent votre Grain

Le béton est fort, durable et propre. Il ne s'use jamais,

et ne requiert pratiquement aucune réparation. Pour la

construction de crèches et de greniers, c'est le matériel

Ecrivez pour faire venir cette brochure gratuite "Ce que le cultivateur peut faire avec le béton". Vous y puiserez

une foule de reuseignements sur l'emploi du béton, et

meilleurs bâtiments et économiser de l'argent.

Bureau d'Infermations pour le Cultivatour

Canada Cement Company Limited

523 Edifice Herald, Montreal

chaque cultivateur y trouvera le moven de construire de

dont le plancher de crèche n'est pas fait de béton.

vos bénéfices.

le moins dispendieux.

LA POUDRE A

Elle fait l'ouvrage plus

à fond que le savon ou

tout autre produit affecté

au nettoyage - en deux

fois moins de temps et

avec la moitié moins d'ef-

7 Faites que tout reluise

votre travail à l'aide de la

à la maison, et facilitez-

**DUST** 

pour nettoyer tout ce qui se présente - le linge et la vaisselle,

les planchers et les portes, les pots et les chaudrons, les vitres

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE BAYON, DE BORAX, DE SOUDE, D'AM

ETRANCERS, AVEC LA "GOLD DUST." ELLE FAIT TOUT L'OU

EMPLOIS VARIÉS

DE LA

GOLD DUST.

Lavage du linge et un manuelle, récurage des planchers, nettoyage des boiseries, des prélarts, de l'argenterse et des objets en ferblanc, polissage du cuivre, nettovage du bain, des luyaux, etc.,
adouclesement de l'eau et préparation du plus beau savon mou.

Préparée par The N. K. FAIRBANK COMPANY, Montréal-fabricants du "Savon Fairy."

MONIAQUE, DE NAPHTE, DE PÉTROLE ET D'AUTRES INGRÉDIEN (SI

**GOLD DUST** 

LAVER

TOUT

**NETTOIE** 

poudre

GOLD

et les boiseries.

VRAGE À ELLE SEULE.

les soins speciaux de l'interieur est ouvert jour et auit

## De par le Monde Hopital Prive du Dr. B. Gerzabek

Mexico.-Le président Huerta lottenbourg se frottent les A l'heure actuelle, il se trouve LE TESTAMENT DE peut se procurer de l'argent, et Washington affirme catégorique

perspectives de l'avenir, et s'enor- dons publics en Angleterre, en gueillit de la force de son armée. Ecosse et au Canada. Il estime à 100,000, le nombre de ses soldats, et croit qu'il sera maî-tre de la situation dans trois mois, malgré tous les revers qui pourront l'assaillir.

### LA SPECULATION SUR LE RADIUM

de Colorado, a accusé le Dr Kelly, lemand. retirer des exploitations minières | que \$7,380 au parti socialiste.

dium au Colorado, a déclaré au co- i bourgeoise. mité que l'on ne peut douter des motifs humanitaires du docteur MENELICKET Kelly.

### La ville de Toronto honore la mémoire du grand Canadien

Toronto.--La province d'Ontario et la ville de Toronto ont rendu hommage à la mémoire de Lord Strathcona le 25 janvier, à Massey Hall. Un grand nombre d'hommes politiques les plus éminents, et de militaires y ont assisté à un service public.

Plusieurs centaines de cadets "Strathcona" des écoles publiques, ont assisté à la cérémonie.

### VOLEURS D'AUTOMO-BILES

New-York. - Deux chauffeurs. John Chandler et Chester Cravis, membres d'une bande de voleurs d'automobiles, accusés d'avoir volé des voitures pour un montant de \$100,000 depuis ces deux dernières années, ont avoué leur culpabilité, la semaine dernière. Ils ont promis d'aider à l'attorney du district à livrer à la justice les autres coupables. Leur sentence a été remise à plus tard.

### LES ANIMAUX SAUVA-GES S'EN VONT

### Dans dix ans ils auront disparu d'Ontario.

Chatham, Ontario. — Un chasseur, bien connu, M. W. Conway. prédit que dans dix ans tous les animaux à fourrures seront entièrement disparus. Conway a apporté de son expédition de chasse cent-cinquante peaux, dont quarante-trois peaux de chats sauvages, quatre-vingts peaux de rats musqués et quarante peaux de moufettes. En trois jours, il a pris lis. vingt-trois chats sauvages au parc Rondeau.

### LE CANAL DE PANAMA

Washington-Le président Wilson a rendu publique son opinion | velle." sur les droits à imposer aux navires traversant le canal de Panama. ce serait violer le traité Hay-Paun- placards lumineux et les pancefote que de laisser passer sans | neaux-réclames. droits les navires côtiers américains. D'après le traité, tous les navires de commerce et de guerre de toutes les nations doivent passer librement dans le canal et doivent être traités sur un pied d'égalité quant aux charges imposées sur le trafic.

### Une écurie à quatre étages à Charlottenbourg

Le terrain est cher aux environs de Berlin. Aussi, les conseillers municipaux de Charlottenbourg, dans leur sollicitude pour la plus noble conquête de l'homme, ont-ils mis à exécution un projet-original. Ils ont fait élever, pour les chevaux employes au nettoyage des

rues, une écurie à quatre étages. Des galeries à pentes très douces permettent aux chevaux d'attein-

## SOUL AGEMENT GERTALY

des maux de tête, malaises et excès de bile, se fait vite seatir et un mieux permanent dans la condition physique s'en suit après que votre estomac, vos reins et vos intestins ont été tonifiés et régularisés par



HUERTA TIENT FERME | dre sans difficultés les étages supé-

## LORD STRATHCONA

Il est entendu que Lord Strath-cona, dans son testament a fait des

## Elle n'ira pas aux Socia-

Genève.-On mande de Zurich que les héritiers de Bebel viennent d'acquitter, auprès du fise zuri-Washington—Barlow Wilmarth, chois, les droits afférents à la suc-chef de deux compagnies minières cession du grand chef socialiste al-

de Baltimore, d'avoir voulu se pro- Bebel a laissé une fortune de téger lui-même en demandant de | \$24,000 sur laquelle il n'a légué

les terrains contenant du radium. Le reste va grossir la fortune Thomas Aman, dont la famille | privée de divers héritiers, selon possède plusieurs terrains de ra- les lois et principes de la société

## LES ARTISTES

Après la bataille d'Adoua, un des soldats italiens prisonniers demanda la permission de le divertir, raconte "Comœdia."

Il y parvint si bien que Ménélick lui offrit ce qu'il désirait. Que souhaite un captif, sinon la liberté ? L'Empereur, généreux, ne trouva pas le présent trop grand, et lui rendit la clé des champs.

Ce soldat n'est pas devenu général, mais il a fait un joli chemin depuis comme amuseur: c'était Fregoli.

### LA NORVEGE ET LE SERVICE MILITAIRE

Christinia. — L'Association des officiers de l'armée norvégienne a terminé aujourd'hui les travaux de son assemblée annuelle. Elle a adopté à l'unanimité une résolution recommandant au ministère de la défense de proposer au Storthing une nouvelle loi portant à une année entière la durée des périodes d'exercices des soldats de l'armée active.

On sait qu'actuellement, la durée totale des périodes d'instruction est de 144 jours pour l'infanterie, de 198 pour la cavalerie et de 188 pour l'artillerie et le génie, ces jours étant répartis sur cinq an-

Cette résolution témoigne bien de l'effort considérable que fait actuellement le peuple norvégien dans le but d'augmenter la valeur des forces militaires du pays.

### PUBLICITE POLIE EN SUISSE

Certes, les commerçants français sont les plus aimables du monde, mais les commerçants suisses viennent de se montrer les plus po-

A l'occasion de la nouvelle année, la plupart des grands commercants de Geneève ont fait publier dans un journal suisse leur carte de visite "avec leurs remerciements à leur clientèle, leurs meilleurs vœux pour l'année nou-

Dix colonnes du journal étaient consacrées à cette publicité cour-Le président, dit-on, reconnaît que toise... Cela vant mieux que les

### LE RADIUM ET LE CANCER

Barlow, qui, au Middlessex Hospi- la nature du cancer et les propriétal, dirige les recherches pour le tés du radium, les cures seront traitement du cancer vient de fai- plus nombreuses et plus complère une très importante déclara- tes.

A l'hôpital de Middlesex, on ne reçoit que les malades inopérables, c'est-à-dire ceux qui sont déjà abandonnés par les chirurgiens. De juin à septembre 1912, le docteur Lazarus Barlow a eu dans son service, 24 cas de cancer et 24 décès. De juin à septembre 1913, il a soigné 68 cancéreux; 36 sont morts; mais, dans 32 cas; les malades ont montré une amélioration telle qu'ils ont pu quitter l'hôpital et reprendre leurs occupations. Les

tumeurs avaient disparu. Deux

malades seulement ont eu une re-

Ces résultats, le docteur Lazarus Barlow les a obtenus par l'application du radium; mais il faut bien se garder, dit-il, d'affirmer que le radium guérit le cancer "radicalement." Il agit, en effet, d'une facon inégale. Le savant médecin cite deux cas de tumeur dure à la se sismique fut ressentie; elle dupoitrine. Dans un cas, l'applica- ra quelques secondes. Dans tion de radium a fait disparaître | maisons, beaucoup d'objets furent

Londres.—Le docteur Lazarus que lorsque l'on connaaîtra mieux STATISTIQUES DES

## EN FRANCE

La terre a tremblé en Bretagne

### Un météore a traversé le ciel

Rennes.—Un phénomène étrange a été remarqué sur de nombreux 31,700; la Hongrie, 15,000; d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du- 000; la Belgique, 11,100. Nord et de la Manche.

Vers 8 heures 20, une traînée lumineuse traversa le ciel qui était sans que rien n'indiquât une tem-4,000; la Bulgarie, 3,300; l'Argenpérature orageuse. Quatre heures plus tard, une violente secouscomplètement la tumeur; dans déplacés, certaines pendules se mil'autre, le précieux métal n'a eu rent à carillonner; d'autres s'arrêaucun effet. Il espère, néanmoins, l tèrent complètement.

## BOITES A LETTRES

D'après une statistique établie récèmment par l'Union postale universelle, c'est l'Allemagne, dit l'Illustration, qui possède le plus grand nombre de boîtes à lettres 155,700 alors qu'il en existe seulement 144,600 aux Etats-Unis.

Dans les autres pays, le nombre est inférieur à 100.000 et la France tient la tête avec 79,700. Viennent ensuite: les Indes anglaises, 75,000; la Grande-Bretagne, 71,-900; le Japon, 67,000; l'Autriche, 44,400; l'Italie, 39,700; la Russie, points, dans les départements Suisse, 13,400; le Danemark, 12,-

Les pays comptant moins de 10,000 boites sont: l'Espagne, 9,-000; la Hollande, 6,200; le Portugal, 6,100; la Norvège, 5,200; la à ce moment dégagé de nuages et Roumanie, 4,800; le Sud-Afrique,

tine, 2,600. Enfin, on trouve 17 boîtes en Phone Sherbrooke, 2013 Perse et 6 en Abyssinie.

Abonnez vour au Manitoba \$1.00 par année.

## Les PILULES ROUGES

La grande spécialité pour les maladies des femmes. Il faut se défier des imitations.

On a beau chercher quelque chose de mieux, un remède plus effectif et un tonique supérieur, l'on en revient toujours à la vieille formule, mais incontestablement la plus sûre: les bonnes Pilules Rouges de la Compagnie Chimique Franco-Américaine.

La haute renommée des Pilules Rouges ne tient nullement du hasard, et pour qu'elle s maintienne depuis des années, il faut avouer que le remède est bon... disons même meilleur que tous les autres. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir aujourd'hui le marché encombré de multiples préparations qui ne sont qu'une pauvre imitation des Pilules Rouges de la Compagnie Chimique Franco-Américaine.

La génération d'aujourd'hui, les jeunes mères et les femmes qui vont vieillir savent par expérience que les Pilules Rouges sont incomparables quand il s'agit d'un tonique féminin, d'un remède pour prévenir et aussi guérir les maladies qui leur sont particulières.

Ce n'est pas un remède que l'on conseille d'essayer, mais c'en est un que l'on dit de prendre pour se guérir.

En quelques jours, les Pilules Rouges substituent aux forces affaiblies des énergies toutes nouvelles et un sang généreux qui assure un teint plus vermeil, une démarche plus souple, en un mot un état de santé très satisfaisant, point très appréciable chez la femme, attendu qu'il rend la vie meilleure, plus agréable.

Compagnie Chimique Franco-Américaine. 274 rue Saint-Denis, Montréal.

Je ne pouvais rien digérer et je n'osais même plus Mass.



CONSULTATIONS GRATUITES.—Les femmes qui sont trop éloignées pour venir voir nos médecins, peuvent les consulter par lettres; sur leur demande, nous leur enverrons un questionnaire qui les aidera à bien détailler leur état et à bien le faire connaître. Après une étude sérieuse des symptômes décrits, nos médecins indiqueront les moyens à prendre pour combattre le mal.

Les Pilules Rouges, jamais vendues autrement qu'en boites de 50 pilules et portant l'étiquette de 1. Compagnie Chimique Franco-Américaine, se trouvent chez tous les marchands de remèdes. Jamais clies ne sont vendues de porte en porte. Elles sont aussi envoyées par la poste, au Canada et aux Frots-Unis, sur réception du prix, 50c. une boite, \$2.50 six boites. Toutes les lettres doivent Circ adreastes:

COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal.



### Dr CODERRE POUR LES ENFANTS.

Est offert aux mères de famille, tel que préparé par le Dr. J. Emery Coderre, et positivement le seul recommandé par tous les médecins de "l'Université et du Collège Victoria". Voici les noms : Dr. P. MUNRO, Dr. L. B. DUROCHER,

Dr. A. P. BEAUBIEN, Dr. O. RAYMOND, Dr. A. P. DELVECCHIO.

Dr. J. B. BIBAUD,

Dr. HECTORPELTIRE, Dr. A. B. CRAIG, Dr. G. O. BRAUDRY, Dr. ELZEAR PAQUIN,

ONIQUE

Dr. D. W. ARCHAMBAULY, Dr. The. E. D'ODET D'ORSONNENS. Dr. A. T. BROSSRAU, Dr. Alex, GERMAIN, Dr. J. A. Rov, Dr. E. H. TRUDEL,

Tous ses médecins ont certifié que le Sirop du Dr. CODERRE pour les enfants est préparé avec les médicaments propresau traitement des maladies des enfants telles que: Coliques, Diarrhée, Dysenterie, Dentition douloureuse, Toux, Rhume, 3tc.

Insi: 'ez auprès de votre marchand pour qu'il vous donne le Strop du De. CODERRE et n'en acceptez jamais d'autre. Evitez les imitations.

Phone Garry 2267 Prompte livraison dans toutes les parties de la ville et à Saint-Boniface.

de famille.

562 Rue Main

Winnipeg

N'oubliez pas que l'imprimerie du Ma-Une attention spéciale au commerce NiToba est outillée pour faire toutes sortes JOS. COUTURE, Propriétaire de travaux d'impressions. Satisfaction garantie.

### PAIN PARFAIT L'excellence du

## "CANADA BREAD"

ne change jamais Fabriqué de la façun la plus parfaite toujours le même Un pain de première classe Riche en saveur Joli comme forme Absolument pur et net

Fabriqué dans une boulangerie des plus modernes avec les machineries les plus récentes sous les soins de boulangers experts Le prix du

### CANADA BREAD

est le même que celui du pain ordinaire

Reclamez toujours

CANADA BREAD 5 cents le Pain

> envont, mais c'est lorsqu'il est employé suivant la methode Feelight qu'il démoutre sa plus grande sorériorité. Achetes Sun



AVIS est donné par la présente que les réserves à bois dont désignation suit seront retirées de la vente qui doit avoir lieu à l'office de l'Agence du Bois et orêt du Gouvernement à Winnipeg le 11 février 1914.

Réserves situées dans la province de la Saskatchewan.

Réserve du bois No. 1682 située dans la Province de la Saskatchewan comprenant 4 blocks situés dans les Townships 44 et 45, Rang 10 et Towahip 45 Rang 11 Ouest du 2 Méridien, contepant un acréage de 17-84 miles carrés. B. L. YORK.

Département de l'Intérieur,

Controleur Département des Bois et Gazon, Ottawa 12 décembre 1913.

# UNE DE PERDUE

GEORGE DE BOUCHERVILLE

(Suite)

Le maître d'équipage, voyant

nové. Quand l'embarcation toucha au rivage, Trim, en voyant le se précipita dessus, en l'étreignant vie, et couvrant de baisers, toutes de eris déchirants. Les deux ne- recherches. gres ne comprenant rien à la chose, et d'ailleurs se souciant fort peu | nant, dit Tom ,quand ils furent red'engendrer querelle avec Trim, montés sur le pont. dont l'herculéenne stature leur quement sur le bord de la levée.

quelques instants, se croisa les bras sur la poitrine; la tête penchée en le capitaine à bord. avant, les yeux fixes et immobiles. il se mit à contempler les restes désa poitrine ne se coulevait plus où te rencontrerai-je? aux battements de son cœur; on coup la figure de Trim s'anime, ses | bord c'tte nuit. yeux brillent, ses narines se dilatrop à la gêne dans les pantalons Royale. et les bottes! Ceci peut-être ne pressé le chemin de la ville.

davre du nové n'était pas celui de donc être quelqu'un qui devait son maître; mais comment se avoir un intérêt bien grand à sa trouvait-il revêtu de toutes ses har- disparition, mais quel intérêt ?" des? Par qui cet acte avait-il été | Il en était là de ses réflexions commis ? Dans quel but ? Qu'é- quand il arriva en face du No. 141, tait devenu son maître, qui n'était | la demeure du feu Alphonse Meubandit ou dans d'affreuses tortu- ne demeure du père Meunier. res? Il y avait de quoi faire tourner la tête à Trim. Mille idées confuses, discordantes, noires, épouvantables se présentaient à binet, au premier, que l'on avait l'esprit du pauvre esclave, ce fidèle préparé pour le gardien nommé serviteur de Pierre.

bord du Zéphyr.

aucun plan de formé, aucune li- assis sur un banc de bois à la porte gne de conduite de tracée. Il au- de la cuisine, occupé à nettoyer rait voulu avertir tout le monde, quelques couteaux et fourchettes. afin que tout le monde l'aidât à Il avait l'air triste et abattu. En chercher son maitre; d'un autre reconanissant Trim, son ami d'encôte il craignait de donner l'alar- fance, qu'il n'avait pas encore vu me, de peur que la nouvelle n'en depuis son retour, il se leva, étenparvint aux oreilles de ceux qui dit les bras et l'embrassa en veravaient tendu le piège et qu'ils ne sant des larmes. Trim eut bien le fissent mourir de suite, s'ils ne de la peine à retenir les siennes, l'avaient pas déjà fait! Il aurait mais il fit violence à sa douleur, voulu faire ses recherches partout car il accomplissait une mission de à la fois, et il ne savait pas où com- vie ou de mort pour son maître, mencer. C'est ainsi qu'il arriva à et avait besoin de toute sa fermeté bord du Zéphyr. L'équipage était et de son jugement. dans la plus grande tristesse.

celui en qui Trim avait le plus de faut montrer plus de courage. confiance était le gros Tom, dont i connaissait la discrétion, l'activité, la prudence et l'attachement pour le capitaine Pierre. Trim et Tom avaient toujours été de bons amis; et plus d'une fois, l'un avait trouvé dans l'autre un puissant auxiliaire dans les rixes qui suivaient presque toujours leurs courses au milieu des cabarets, quand le Zéphyr touchait à quelque port etranger. Trim, s'étant enfin déci de à faire part à Tom de tout ce qu'il avait découvert, alla le trouver et l'ayant tiré à l'écart, lui raconta ce qui s'était passé dans l'embarcation, quad le noyé avait été amené à terre par les deux nè-

-Et moi aussi, dit Tom, qui avait de la peine à en croire ses capitaine avait perdu le petit orteil du pied gauche! Mais qu'estce que tout cela veut dire ? Qu'allons-nous faire?

-Sé pas; c'est pour ça que moué voulé savoir ce que dis.

-Je pense qu'il serait à propos commande à bord, en l'absence du capitaine. Il pourrait peut-être pirogue dans laquelle deux nègres d'ailleurs il faut bien obtenir sa amenaient les restes inanimés du permission pour un congé de deux

-Eh bien ! oui, allons é li. Trim et Tom descendirent dans la cabine où ils trouvèrent M. Léonard seul. Trim lui fit part de sa les parties du corps qui n'avaient | fut convenu qu'on n'en parlerait à point été dévorées par les caran- personne et qu'on n'avertirait pas cros. Les deux nègres, qui étaient la police. M. Léonard donna à chargés de conduire le cadavre, Trim et à Tom un congé pour faiprirent Trim pour un fou et voulu- re les recherches nécessaires, et de rent l'arrêter: mais celui-ci sans plus une somme de vingt piastres les écouter, continua à couvrir le | en cas de besoin; et il promit de corps de baisers et à remplir l'air | faire de son côté les plus vigilantes

- Qu'allons-nous faire mainte-

-Sé pas trop; moué pense que servit de calmant, s'assirent stoi- l'y sera pas mauvais que l'un descendre le long de la levée, et ex-Trim, se relevant au bout de amine tous les canots, pou voir si pas reconné cti-là qui a venu cri

-Ce n'est pas une mauvaise idée. Je me rappelle bien du canot et je figurés de son maître. Ses yeux reconnaîtrai bien ceux qui le conne pleuraient plus, sa bouche ne duisaient; je vais suivre la levée faisait plus entendre de sanglots, jusqu'au couvent des Ursulines. Et

-N'importe, je va cherché dans aurait dit la personnification de la tous-les p'tites l'auberges, et si douleur et du désespoir! Tout à n'apprend rien, moué revenir à

Trim et Tom se séparèrent, cetent: il a cru remarquer que le lui-ci suivant la levée et examicorps est moins long que celui de nant tous les canots qui se trouson maître ! les jambes et les pieds | vaient attachés le long des quais, et affreusement enflés ne sont pas Trim se dirigeant du côté de la rue

Tout en marchant Trim penprouve rien; mais Trim sait que sait; or tout en pensant voici les le petit doigt du pied gauche de réflexions qu'il fit: "Mon maître a son maître avait été coupé des son été attiré dans un piège; ce piège enfance. Il ôte la botte, arrache a été préparé avant qu'il fut arrivé le chausson : tous les doigts du pied | à la Nouvelle-Orléans, puisqu'on a sont entiers! Trim laisse échap- envoyé un canot au-devant de lui per un cri de joie, mais il craint de | à bord; c'était quelqu'un qui salaisser apercevoir les soupçons qui vait l'arrivée du Zéphyr aussi. entraient dans son esprit, et il dis | Mais pourquoi lui tendre un pièsimula du mieux qu'il put les sen- ge ? Qui lui a tendu ce piège? Ce timents qu'il éprouvait. Il quitta n'est pas par vengeance, je ne lui alors le cadavre, et reprit d'un pas connais pas d'ennemisî pas pour prendre son argent sur lui, on ne Trim était convaincu que le ca- pouvait savoir s'il en avait; ça doit

pas revenu depuis son débarque nier. Trim tressaillit et, contiment ? Il y avait là quelque chose | nuant tout haut le cours de ses réde mystérieux et de bien inquié- flexions, s'écria: "Ne serait-ce pas Peut-être que son maître quelqu'un qui aurait un intérêt était en ce moment victime de opposé à celui de mon maître dans quelqu'horrible complot! Peut- la succession de M. Meunier?" être avait-il été assassiné, ou expi- Cette idée s'empara avec force de rait-il sous le couteau de quelque son esprt et il entra dans l'ancien-

Toutes les portes des chambres étaient sous scellé, à l'exception de celle de la cuisine et d'un petit capar la Cour des Preuves. Trim était -Oh! mon tête, mon tête, cri- entré par la porte de cour; la preait Trim, et il se pressait le front mière personne qu'il rencontra fut de ses deux mains; moué venir le mulatre Pierrot, un des plus fil fou, fou! et il se mettait à dèles esclaves du père Meunier et courir afin de se rendre plus vite à auquel, par son testament, il avait donné la liberté et une somme de Quand il arriva à bord il n'avait | cinq cents dollars. Pierrot était

-Ne pleure pas, Pierrot, lui dit-De toutes les personnes à bord, il en se dégageant doucement, il

-Ah! mon la'mi Trim, quand tu larrivé donc? Tu l'as appris que mon maître l'y mort la semaine

-Oui, oui, moué l'a appris en

arrivant au port hier matin. -Et ton maître, le capitaine, y n'été pas vini à la maison; pi-têtre y l'été trop affiigé !

-Mon maître, Pierrot, y l'été itou, y l'été noyé; Trim ne put retenir un tressaillement nerveux, une larme coula de ses yeux, mais il l'essuya bien vite, de crainte de voir son ami éclater en sanglots et de lui faire perdre ainsi un temps

précieux. -Dis-moi, Pierrot, continua-t-il, ce qui est arrivé à la mort de Moissié Meunier, de quoi l'a ti mouri ? que l'étaient les personnes qui voyaient li le plus à son les derniers

à Trim passa avec lui dans le jardin. Pierrot prit un air so-lennel et dit à Trim d'un ton profondément affecté :

-Conné-ti le docteur Rivard? -Pas beaucoup, un peu!

-Eh bien, moué l'a peur du docteur Rivard; docteur Rivard riche, bien fort, bien méchant, moué pensé! docteur Rivard peut faire pendre toué, moué et tous les pauvres nègres, si vou-

-Qué ce qui fait toué dire ça? -Ecoute ... et Pierrot regards tout autour de lui dans le jardin, puis prenant la main de Trim dans la sienne, il lui dit: viens.

Ils allèrent tous deux au fond du jardin, et Pierrot prit une petite fiole, qu'il avait cachée sous un tas de ballayures

-Regarde c'te p'tite fiole; c'est poison pareil à celui que fesé Ned le sorcier; tu conné li Ned, le nègre Congo: et bien moué trouvé e'te p'tite fiole sur la table de mon maître une nuit, après le docteur l'été parti. Moué connu la fiole pour eti là qué donné Ned. Le endemain mon maître l'était

mort !... Trim était profondément absorbé dans ce que venait de lui dire Pierrot, il ne répondit pas un mot. dire rien !... Docteur fera pendre toué et moué!

-Donne-moué la fiole, répondit enfin Trim; ne l'avé pas peur du tout! Faut moué allé voir Nede; où l'y demeuré à c't'heure ?

-Rue Perdido, au bout, près la Cyprière ! et Pierrot lui donna la fiole, que Trim serra dans sa poche, après l'avoir enveloppée dans une feuille de chou.

Trim se rendit à la rue Perdido et de là à la case du nègre Congo: La porte et les contrevents étaient fermés. Trim secoua la porte avec violence et appela; ce fut en vain, car il n'y avait personne. Cruellement désappointé, il prit tristement le chemin de la cité, se promettant de retourner le soir à la cabane de Ned. Il passa le reste de la journée en inutiles recherches, et quand la nuit fut venue il retourna à la case du nègre Congo, où il était, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, quand le docteur Rivard, accompatatif. gné de Pluchon, alla y chercher un serpent à sonnettes.

Trim, après avoir vainement essayé de rejoindre la voiture du docteur Rivard, s'était rendu à la demeure de ce dernier, pour avoir de la vieille Marie de plus amples informations sur certaines choses qu'elle lui avait dites le jour précédent. Il trouva la vieille seule, assise au coin du feu, et faisant cuire des marrons.

-Bonjour, ma tante, lui dit Trim en entrant et prenant un siège vis-à-vis d'elle.

-Bonjour Trim; tu l'es ben mouillé, seché ton l'habit, mon en-

-Ne vous l'occupez pas. E comme ça, lui dit-il sans autre préambule, vous saviez depuis cinq ou six jours que moué devais l'arri-

-Oui, mon enfant. -Et comment vous l'aviez ap-

-Voici comment; la semaine passée, Mossié Plicho y l'est vini ici un soir, y faisai un temps affreux, la pli y tombé comme tout, comme ce soir, moiisé Plicho l'y entré et l'y enfermé avec mon maître dans son l'étude. Mossié Plicho était tout l'essoufflé, mon maître tout bourru. Moué dit à mouémême: "y a que chose, ça c'est sûr." et moué allé sur le bout du

pied écouter. -Qué avez-li entendu ? -Moué l'entendi bien docteur Rivard dire à mossié Plicho "faut vous allé trouver Edouard Phaneuf, le pilote, et que, coûte qui coûte y est nécessaire que capitaine Pierre n'arrive pas à la ville avant qu'il ait été l'averti."

-Il a dit ça ?

-Oui -Et l'après ?

-Et l'après moué entendi parler de la mère Coco-Letard, pis de son l'habitation des champs, pis de ses grands garçons, pis du capitai-

-Pis après ? -Pis après, pu rieu: moue sauvé, quand vu le docteur se lever.

Les explications de la vieille Marie confirmèrent Trim dans ses soupçons, et après avoir recommandé à sa tante de ne pas parlet de ce qu'elle venait de lui dire, et même de ne pas mentionner qu'il était venu la voir, il reprit le chemin de son navire, espérant y trouver Trim, auquel il avait hâte de

communiquer ses découvertes. Quand Trim quitta la vieille Marie, le docteur n'était pas encore de retour. La pluie tombait par torrents et l'orage grondait dans

En arrivant à bord du Zéphyr, Trim trouva le gros Tom qui faisait secher ses hardes dans la cambuse; il avait parcouru la levée -Personne, ne vini voir li, ré- lans toute sa longueur et cherché pondit Pierrot en baissant la vue dans toutes les directions, sans

rent pour aller se coucher, sans en

Avant le jour Trim était sur l pont, impatient de commencer ses recherches. Il alla éveiller Tom qui, de son côté, ne se fit pas prier, et tous les deux se mirent en rou-

—Je crois, dit Tom, que nous devrions commencer par chercher M. Pluchon.

-Oh! non, pas si bête; y été trop fin coquin, y découvri tout !
—Si nous cherchions la mère

-C'est ça, moué y pensé; mais sé pas où li demeure, n'i sé pas non plus où l'y est son l'hbitation des

-La vieille Marie ne t'a-t-elle pas dit où c'était ?

-Non, il sé pas elle-même, li ma dit que croyé la mère Coco-Letard été une vendeuse de les légu--Eh bien, allons sur le marché

aux légumes. -C'est ça, moué v pensé.

Ils se rendirent donc au marché aux légumes. Le temps était devenu frais et serein; l'orage de la nuit avait purifié l'atmosphère et, à l'exception de la boue dans les rues, on n'aurait pas dit que la ville avait été visitée, quelques heures auparavant, par une aussi vio--Prends garde, Trim, ne va pas lente tempête. Les premières lueurs d'un beau jour commençaient à colorer l'horizon, quand ils arrivèrent. Le marché était désert et les stalles vides. Trim et Tom s'assirent sur un banc en attendant l'arrivée des revendeurs et des revendeuses. Bientôt ils arrivèrent, les uns chargés d'énormes paniers, les autres conduisant des mulets par la bride; ceux-ci apportant de grands pots de café tout chaud, ceux-là traînant de petites charettes à bras chargées de tous les fruits de la saison. Le marché avait l'air d'une foire, ou chacun étalait avec ordre et symétrie ses denrées sur sa

> -Allons prendre une tasse de café, dit Tom, et manger un gâteau; nous ferons parler la revendeuse.

-Allons.

Ils accostèrent une négresse qui n'avait pas de stalle, et qui débitait modestement ses tasses de café, assise sur un petit banc de bois por-

-Beau temps ce matin, dit Tom en s'adressant à la négresse d'un air dégagé

-Oui mossié, beau temps. -Donne-nous deux tasses de café et des gâteaux.

-Oui, mossié. -C'é toué conné madame Cocoetard, lui demanda Trim. -La mère Coco ?

-Oui, la mère Coco-Letard. -C'ti là qui a tout piti fille, pour vendre à son la stalle?

-Je peux pas dire, c'est la mè- Messieurs! Voici Votre Chance re Coco-Letard, vendeuse de légu-

-O ben oui, y a pas d'autres. Son la stalle est à l'aute boute du marché. Tu vas conné par son la peti fille, et un grand pavillon planté devant son la stalle; tiens, vois-ti là-bas ?

Quand ils eurent pris leur café, ils se dirigèrent vers la stalle que leur avait désigné la négresse. Clémence était occupée à disposer avec goût les légumes, qu'un esclave lui avait apportées dans une petite charrette à bras.

-Me diriez-vous où nous pourrions voir madame Coco-Letard, dit Tom à Clémence.

-C'est ici sa stalle, Monsieur, répondit modestement celle-ci, en jetant un coup d'œil sur la figure de Tom.

-Va-t-elle venir bientôt? -Je ne crois pas qu'elle vienne aujourd'hui; elle s'est blessé hier matin en tombant; elle a gardé le lit toute la journée, et si elle n'avait pas eu quelqu'affaire pressé à Phone Garry 572. 115 Rue Adelaide l'habitation des champs, elle ne se

serait pas levée ce matin. Trim se rapprocha de la jeune fille et fit signe à Tom de conti-

-C'est malheureux vraiment, 'aurais voulu lui parler pour affaires pressantes.

-Qu'est-ce que c'est, monsieur, dit-elle en regardant Tom d'un air curieux; ne pourriez-vous pas me le dire?

Trim, qui vit que Tom paraissait embarrassé, ajouta négligemment: nous voulé acheter deux cents barils d'oranges pour expédier li à St. Louis. -Revenez à midi et maman se-

ra ici, j'irai la chercher.

-Nous pas pouvé attendre, continua Trim, c'est dommage, car on nous l'avait dit que madame Coco-Letard gardait toujours les meilleures oranges. C'est égal, nous pouvé aller acheter ailleurs.

Clémence, qui craignait de manquer une si belle occasion, et qui bien plus craignait que sa mère ne la battit pour l'avoir laissé échapper, offrit d'aller de suite chercher sa mère, s'ils voulaient attendre.

Trim fit un signe à Tom, qui re-

(A suivre)

# Boucharie, Epiceries Provisions

Viandes Fraiches et Salées aux plus BAS PRIX.

Nous achetons tous les produits de la ferme à des prix raisonnables.

25 Ave. Provencher Tel Main 3321

> G. A. MAHER. Gerant.

des rues Langevin et Cathédrale, Saint-Boniface, et invite le public à venir lui faire une viaite.

Toutes les marchandises seront de pre-SPECIALITÉ : Beurre et œufs frais toujours en main.

N'oubliez pas l'endroit.

### Coin Langevin et Cathedrale

TeleshozeKain S67. # FAINT ICNIFAC



ble et seul Authen tique. Méfiezvous des imitations vendues d'après mérites du LINIMENT

MINARD MINARD'S LINIMENT

COLTD

## Boutique de Forge Rue Dumoulin, St-Boniface

M. J. LALIBERTE, forgeron de première classe, ayant fai l'acquisition de la boutique de M. L. Laurendeau, sollicite le patronage du public. Ferrage de chevaux: une spécialité. J. Laliberte

Salaires gagnés pendant que vous apprenez le métier de barbier au Collège Moler. Nous enseignons le métier de coiffeur complètement en l'espace de deux mois. Emplois procurés une fois le cours terminé où vous êtes capable de vous établir à votre propre compte. Nous connaissons des centaines de places. Demandes extraor-dinaire de barbiers Moler possédant leurs diplomes. Méfiez-vous des soidisant imitateurs. Demandez-nous ou écrivez-nous pour un magnifique cata-logue gratia. Voyez le nom Moler, coin King et Pacific Ave., Winnipeg, ou succursales 1709 Broad St., Regina, et 239 Simpson St., Fort William, Ont.

O. ROY Proprietoire

Le meilleur Hotel Canadien de Winnipeg. Les personnes de langue française sont sures de trouver cheznous d'excellentes chambres, une cuisine parfaite et un service irreprochable.

\$1.50 par jour

OMNIBUS GRATUIT A TOUS LES TRAINS

## Almanachs 1914

Les almanachs du Pélerin, Vermot et Hachette sont actuellement en vente aux Librairies Keroack.

Les almanachs Rolland, du Peuple, du Samedi et de St-Boniface seront recus dans quelques jours.

### M.GRYMONPRE&P. FONTAINE

51 AVENUE PROVENCHER TELEPHONE MAIN 4930 ENTREPRISE

D'ELECTRICITE Fournitures d'Appareils et Installation telles que: Poèles Electriques, Moulens Laver. Pers & Repa-ser, Ventilateurs,

Lamies Tungsten, Estimations fournies sur application

## "Gevaert Deniset TMMRUBLES

Téléphone Main 2354

OFFICE: 88 AVENUE PROVENCHER,

SAINT-BONIFACE

Deux appartements, l'un de trois chambres, l'autre de deux, dans le Bloc Gevaert & Deniset, Avenue Provencher, à coté du Bureau de Poste. Eclairage, chauffage, eau chaude et froide.

BOITES DE POSTE 9 et 26

## A l'honneur d'annoncer au public qu'il The Progress Construction Co. Ld.

CAPITAL AUTORISE \$250,000 00 Entreprise generale de Constructions au comptant et a termes.

PROSPER GEVAERT. FRANCOIS DENISET. Président, Assistant Gérant. . Vice-Président, Gérant Général

> HUBERT DUYVEJONCK, Secrétaire-Tresorier Dérecteurs :

THEODORE BOXTAEL, MARCEL DELEEUW

SAINT-BONIFACE, MAN.

Pourquoi vos voisins sont-ils si HEUREUX

Par ce que la femme a achete une

Planche a laver Eddy Maintenant le jour de lessive est

PLANCHES A LAVER de toutes sortes et au gout de tout le monde

un jour Plaisant.

Correspondance en Français

Je m'occupe tout particulièrement de la clientèle française et je veille surtout à

L'INSPECTION

et au déchargement du grain qui m'est consigné. J'ai fourni

des cautions au Gouvernement et je suis licencié pour faire le commerce des grains. Je vous obtiendrai le plus haut prix

BOITE DE POSTE 518

Ennis

Chomas BUREAU:

> 800 GRAIN EXCHANGE WINNIPEG

NOV. 7 a DEC. 31 Le Grand Trone pacific avec ses wagons dortoirs et ses voitures de luxe, conduirs des points extrêmes de l'Ouest Canadien aux quais de l'Atlantique, en

### transbordement avec les navires pour les vieux pays. EST CANADIEN

Dortoirs de To ristes journellement pendant Décembre entre Edmonton, Scott, Beggar, Saskatoon, Nokomis et Winnipeg.

Voyagez par le Grand Tronc Pacific et embranchements et visitez St Paul. Minneapolis, Chicago et les villes de l'Est. EXCURSIONS VERS LE SOL NATAL

Vers les principales Villes dans le centre des Etals-Unis; journell ment pendant Déc. Le Graud Tronc Pacific a le meilleur équipement et les meilleures voies dans l'Ouest Canadien. - Dortoirs, restaurants et voitures éclairés à l'electricité TICKETS DE NAVIRES POUR TOUTES LES LIGNES

Tarife-billets réservés et toutes informations de tout a genrs du Grand Trone Pacific ou de E. Sabourin, TRUNK

Cusson Agencies Ltd St-Bouiface, Man. Avenue Provencher

Abonnez-vous au

MANITOBA"

\$1.00 par année

## Page du Cultivateur "MA SEULE

des spores, infection qui se pro-duit si promptement dans la carie,

-ont constamment échoué. Ce

charbon adhèrent au grain de blé

leur faculté germinative pendant l'hiver jusqu'à l'époque des semail-

pour cette opinion, sur le fait que

les spores de la carie poussent très

incilement dans des cultures arti-

ficielles même des années après la

moisson, mais les spores du char-

bon ont toujours refusé de germer,

et, comme nous avons déjà vu, el-

les ne conservent leur vitalité que

L'infection de la fleur se pro-

duit.-C'est alors que les recher-

ches indépendantes de Brefeld et

Hecke en 1903 et 1904 ont claire-

ment démontré que les charbons

se propageaient uniquement par

expériences faites par Frank Mad-

dox en Tasmanie, en 1895, et

blé.-Pour bien comprendre les

beaucoup de régions du Canada, le

jeune épi du blé porte un grand

nombre d'appendices fins, jauna-

tres, émergeant de la partie supé-

rieure des balles qui, plus tard, en-

tourent le grain mûr. Ce sont les

étamines de la fleur de blé, avec

leurs grosses anthères renfermant

le pollen ou poussière fécondante

male. En enlevant adroitement la

autres parties de la fleur qui se

frangées, et du pistil à deux styles

plumeux. Lorsque le pollen est

mûr dans les anthères, celles-ci

s'ouvrent, les grains de pollen jetés

au dehors sont attrapés par les sty-

les plumeux qui les retiennent. Là

ils se mettent bientôt à germer et

envoient par le style, dans l'inté-

rieur de la fleur, les tubes de pollen

qui finissent par atteindre l'ovaire

bon.-C'est pendant cette période

que les spores mûres du charbon se

produisent et se dispersent. La

spore du charbon de blé est beau-

coup plus petite que celle de la

carie. De même, en la faisant ger-

mer dans un milieu convenable.

diffère beaucoup de celui des autres

spores, à l'exception de celles du

charbon de l'orge. Nous ne trou-

vons pas de spores secondaires

mais seulement des tubes germina-

tifs, à quelque degré que la culture

artificielle soit poussée. Ce mode

de germination est conforme à son

mode de reproduction. Dans des

bouillons de cultures, la spore du

charbon du blé meurt prompte-

ment tandis que celle de la tcarie

vit indéfiniment. Cette observa-

rée de cette spore, semblable à cel-

charbon et les grains de pollen.

Les grains de pollen qui tombent

à terre ou ailleurs au lieu de tom-

ber sur le style succombent bien-

tôt car ils n'ont pas d'autres fonc-

tions que celles de féconder la fleur

De même, les spores de carie suc-

combent très rapidement lors-

qu'elles ne viennent pas en contact

avec le style de la fleur du blé. Ay-

ant reussi à atteindre cet endroit

nécessaire à leur propagation, el-

semble assez, sans y être absolu-

ment identique, au mode de ger-

mination du grain de pollen; el-

les émettent un tube germinatif

d'abord à travers le fin chevelu du

style lui-même et finalement dans

l'ovule où son progrès est arrêté

pour le moment. Sa germination

ne se fait qu'au moven de ces tu-

bes, qu'elle envoie dans la semen-

ce en formation, infectant directe-

ment le jeune grain. Point n'est

besoin de spores secondaires; point

n'est besoin non plus d'une lon-

gue existence sous forme de spores

car le champignon est bien proté-

gé dans le grain. Mais la spore ne

peut perpétuer son espèce que si

elle vient en contact avec la fleur

du blé est passée, la spore meurt.

Le champignon du charbon vit

dans le grain.-Pendant le déve-

loppement du grain, le champi-

gnon du charbon qui s'y trouve se

développe peu, mais il reste en vie,

graine elle-même. Hecke a le pre-

style plumeux puis à travers

le du grain du pollen.

Germination des spores de char-

où ils fécondent l'ovule.

pendant quelques mois.

# Le Développement de

Notre industrie laitière s'est rapidement transformée au point de les du nouveau blé. On se basuit vue commercial depuis quelques années. Pour évaluer son developpement, on avait toujours pris comme base le commerce d'exportation. Or cette base n'est aujourd'hui rien moins que sûre, puisque le Canada n'a plus de beurre à exporter, qu'il en importe au contraire, et que son exportation de fromage a également diminué dans de fortes proportions. Ces faits ont été appelés à l'attention du comité premanent d'agriculture et de colonisation, au cours de la dernière session parlementaire, par M. J. A. Ruddick, commissaire de l'industrie laitière et de la l'infection de la fleur; ces recherréfrigération. M. Ruddick a mon- | ches confirmaient les résultats des tré avec beaucoup de clarté que, loin de perdre du terrain, cette industrie est au contraire en progrès après, savoir : "que le charbon apconstant. D'après son rapport, les paraît toujours, l'année suivante, Cauadiens consomment aujour- lorsque l'on met des germes de cetd'hui beaucoup plus de lait ou de te maladie sur l'ovaire à peu près produits laitiers que par le passé, vers le moment où le pollen est et l'industrie du fait condensé, de | mûr." Ainsi se trouve expliqué le la caséine et autres dérivés absorbe | rapport mystérieux qui existe entre une quantité croissante de la pro- la production des spores mûres de duction de nos laiteries. Enfin charbon juste au moment de la l'auteur donne une foule de don- production de la fleur dans le blé. nées intéressantes sur l'avenir de L'inflorescence de la plante du cette production.

Ce rapport vient d'être publié en | chapitres qui vont suivre au sujet une brochure de 14 pages que l'on de la marche de ce charbon, étupeut se procurer gratuitement en dions ici brièvement la fleur du s'adressant au bureau des publica- blé. Vers la fin de juin ou au tions du Ministère fédéral de l'a- commencement de juillet, dans griculture, Ottawa.

## Charbonneuses des Plantes Cultivées

la Carie da Blé ou Maladie d s Harengs

Description, Causes et Remèdes

(Suite)

2. CHARBON DU BLÉ

Quoique très semblables à l'œil nu et assez semblables au microscope, les spores de ces divers champignons produisent des plantes qui différent l'une de l'autre au point de vue biologique tout autant que les fleurs de choux, choux-fleurs, navette, navets ou d'autres plantes crucifères, dont les graines sant cependant si semblables que l'on peut à peine les distinguer, sauf par quelque aspect microscopique.

L'étude des phases du charbon du blé nous révèle clairement la nature de cette maladie.

PHASES DU CHARBON DU BLÉ

Le charbon du blé est causé par un champignon qui porte le nom scientifique de Ustilago tritici (Pers.) Rostr. Si nous récoltons un champ dans lequel nous avons remarqué un certain nombre d'épis charbonneux, nous serons surpris de ne trouver aucun signe de la maladie, en dehors de l'axe central desséché, auparavant recouvert d'une couche épaisse de spores, sous forme de poudre; c'est même un fait que la plupart des spores de charbon ont disparu. La disparition de ces spores est un fait regrettable parce qu'il est de nature à causer de l'indifférence. Où ces spores sont-elles allées? réponse est très simple. Le vent en secouant le grain en fait tomber les spores dont il était recouvert. Des millions de spores produites sur chaque épi sont ainsi transportées par le vent et se déposent sur les plantes voisines, sur le sol, partout où il y a lemoindre degré les germent d'une façon qui resd'humidité qui peut les retenir.

Les spores sont mûres avant que le ble soit en fleurs.-Si nous étudions soigneusement cette question, nous remarquons que les spores du charbon sont produites avant que les épis normaux et sains fleurissent, ou juste au moment où la fleur se forme. Dès que période de floraison est passée, la première récolte de spores se disperse. Mais une plante de blé infectée peut produire une deuxième et même une troisième récolte d'épis infectés qui produiront des spores mûres en même temps que la plante saine produit sa deuxième et sa troisième récolte d'épis. En outre, des que la période de fleraison de ces épis secondaires est passée, les spores de charbon qui de blé. Si la période de floraison ont été produites ont disparu.

Importance de l'époque de maturazion des spores.-Cette dispersion des spores à l'époque de la floraison du blé n'est pas une coincidence. C'est, dans la marche des charbons du blé ou de l'orge, un tout en étant aussi dormant que la

fait de très haute importance. Les investigateurs qui, pendant | mier démontré la présence du filabien des années, ont cherché à ment ou du mycelium du champicommuniquer le charbon au blé gnon dans les tissus de la jeune Saint-Boniface, Man., en infectant la jeune plante avec plante. Plus tard, en 1910, Wil-

dit Mme Corbett, " ce sont fait semble indiquer qu'il faut chercher ailleurs la solution de cetgardent en bonne santé.



Mass ANNIE A. CORBETT

Avon, Ont., 14 mai 1913. "Je me sers de "Fruit-a-tives" contre l'indigestion et la constipation avec d'excellents résultata et c'est toujours mon seul remède. Je suis très contente de "Fruit-a-tives" et je n'ai pas honte de le dire au monde Quand je commençal à en prendre, il y a environ six ans, je prenais quatre pastilles à la dose, mais je me guérie des maux précités et réduisis graduellement la dose à une pastille

Finalement, je vis l'annonce de "Fruit-a-tives" avec une lettre dans laquelle on recommandalt hautement ce remêde, et c'est pour-quoi je l'essayais. Les résultats furent plus que satisfaisants et je n'hésite pas à recommander le remêde à quiconque souffre comme j'ai souffert. Il m'a fait tout un monde de bien. J'en suis satisfaite et c'est tout dire." - ANNIE A. CORBETT. 50c la botte. 6 bottes pour \$2.50, bolte d'essal 25c. Chez tous les marchands ou envoyées sur réception du prix par Fruit-a-tives, Limited, Ot-

liam Lang a fourni des preuves concluantes de la présence du germe dans le grain. Chaque grain infecté donne naissance à une plante de blé infectée, les épis de cette plante contiennent une nouvelle récolte de spores et ainsi la maladie se perpétue.

(A suivre)

glume, extérieure, on découvre les Nous invitons nos lecteurs nous faire parvenir sans composent de deux écailles minces, retard le montant de leur abonnement.

> On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission par abonnement.

on constate que son développement | Cité de St. Boniface

## AVIS

AVIS est par les présentes donné que le Conseil de la Cité de Saint-Boniface a l'intention de faire et construire et fera et construira les trottoirs en madriers ci-dessous énumérés comme améliorations locales payables par taxes spéciales (à moins d'en être empêché dans chaque cas respectif par une pétition telle que ci-après men-

tion confirme ce que nous avons Un trottoir en madriers, de 5 pieds déjà dit au sujet de la courte duet 4 pouces de largeur sur le côté Est de la rue DesMeurons, à partir de la rue Horace jusqu'à la rue Eugénie. Coût approximatif-\$237.55.

Analogie entre les spores de Un trottoir en madriers, de 5 pieds et 4 pouces de largeur sur le côté Nord de la rue Nuytten, à partir du côté Est de l'avenue Richard jusqu'au côté Ouest du Chemin Bourget. Coût approximatif-\$450.45.

Un trottoir en madriers de 5 pieds et 4 pouces de largeur sur le côté Nord de la rue Lambert, à partir du côté Est de l'avenue Richard jusqu'au côté West du Chemin Bourget.

Coût approximatif-\$450.45. Un trottoir en madriers de 5 pieds et 4 pouces de largeur sur le côté Est de l'avenue Richard, à partir du côté Nord de la rue Lambert, jusqu'au côté Nord du Chemin Springfield. Cout approximatif-\$647.07.

Un trottoir en madriers de 5 pieds et 4 pouces de largeur sur le côté Sud de la rue Blair, du côté Est de l'avenue Richard au côté Ouest du Chemin

Coût approximatif-\$450.45. Dans les cas respectif où telles améliorations locales seront exécutées, la Cité émettra des débentures spéciales pour un montant égal au coût de l'ouvrage, et cotisera et prelèvera annuellement une taxe annuelle de frontage (sur les propriétés faisant front sur le côté de la rue ou partie de rue où l'ouvrage sera fait) suffisante pour payer l'intérêt et créer, un fonds d'amortissement pour éteindre la dette dans l'espace de sept ans, l'intérêt étant calculé sur la dette à un taux n'excédant pas cinq pour cent par an, et à un pour cent par an de moins que ce taux sur le placement du fonds d'a-

Et à moins que dans un mois de la publication de cet avis les propriétaires de la propriété réelle affectée, représentant au moins les trois cinquièmes en valeur de la dite propriété ne pétitionnent le conseil à l'encontre de ces ouvrages et de la cotisation requise pour en payer le coût, la Cité de Saint-Bouiface pourra sans autre avis procéder à faire exécuter les dits travaux contre lesquels aucune pétition, telle que ci-haut mentionnée et à prelèver les taxes spéciales de frontage. Par odrale,

Greffier.

J. B. COTE,

le 4 février, 1914.

CAPITAL AUTORISE .. .. \$4,000,000 CAPITAL PAYE .. .. 4,000,000 FONDS DE RESERVE .... 3,625,000

L. J. VARLANCOURT, Président How, F. L. Bésque, C. R., Vice-Prés. A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., Hon. J. M. Wilson. A. A. Larocque, Ecr., A. W. Bonner, Ecr. Beaudry Leman, Gérant-Général. F. G. Leduc, Gérant, Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL-MONTREAL BUREAUX DE QUARTIERS MONTREAL:

Aylwin (coin Ontario.) Atwater (Coin St. Jacques.) Centre (272 rue Ste. Catherine Delorimier (Coin Mont-Royal.) Hochelaga.

Mont-Royal (Coin St. Denis.) Maisonneuve. Mont Royal et DeLanaudière. Notre-Dame de Grâces. Rue Notre-Dame Ouest. Papineau (Coin Boul. Rosemont.) Pointe-aux-Trembles. Pointe Saint-Charles.

MONTREAL:

Longue-Pointe, St. Denis (696 St. Denis.) St. Edouard. St. Henri.

Rue Ste. Catherine-Est.

Ste. Marie (Coin Fullum et On-St. Viateur (Coin Ave. du Parc.) St. Zotique (3108 Blvd. St. Laurent.)

Ville Emard. Villeray. Ville St. Louis.

MONTREAL: Verdun, près Montréal. Viauville.

Outremont. SUCCURSALES

Apple Hill, Ont. Beauharnois, Que. Berthierville, P.Q. Cartierville, Que. Chambly, Que. Edmonton, Alberta. Farnham, Que. Fournier, Ontario. Hawkesbury, Ontario. Joliette, P.Q. Lachine, P.Q. Lanoraie, Que. Laprairie, P.Q. L'Assomption, P.Q. L'Orignal, Ont. Longueuil, P.Q. Louiseville, P.Q. Maxville, Ontario. Marieville, P.Q. Mont Laurier, P.Q. Notre-Dame, Trois-Rivières, Que. Pointe Claire, P.Q. Prince Albert, Sask. Québec, P.Q. St. Albert, Alberta. Saint-Boniface, Man. St. Clet. P.Q. St. Cuthbert, Que. Ste. Geneviève, Que

St. Hyacinthe, P.Q. St. Ignace de Loyola. Que. Ste. Julienne, Que Ste. Justine de Newton, Que. St. Jacques l'Achigan, P.Q.

St. Jérôme, P.Q. St. Justin, Que. St. Lambert, P.Q. St. Laurent, Que. St. Léon, Que. St. Paul des Métis, Alberta.

St. Paul l'Ermite, P.Q. St. Paul d'Abbottsford, P.Q. St. Pie de Bagot, P.Q. St. Pierre, Manitoba.

St. Roch de Québec, Que. St. Valérien, Que. Sorel, P.Q. Sherbrooke, P.Q. Trois-Rivières, P.Q. Valleyfield, P.Q. Vanleek, Ont. Winnipeg, Manitoba.

Département d'Epargne-Intérêt au taux de 3 p.c. par an accordé sur dépôts d'épargne. Emet-Des "Lettres de Crédit Circu-

pour les voyageurs payables dans toutes les parties du monde. Achete-Traites en argent et billets de banques des pays étrangers.

Vend-Des chèques sur les principales villes du monde. Agents en Angleterre-"The Clydesdale Bank Ltd.; Crédit Lyonnais,

Comptoir National d'Escompte. Agents en France-Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte de Paris, Société Générale, Crédit Industriel et Commercial.

E. BELAIR, Gérant. Succursale de Winnipeg. J. H. N. LEVEILLE, Gérant Succursale de St-Boniface.

Un Fait Digne de Mention

> Est que la bière enregistrée de Drewry

est bonne pour la santé Elle est faite avec une eau pure, de drèche et de houblon, pas de sédiment

DEMANDEZ-LA

DREWEY -W.NNIPEG MAN.

## MAGASIN DE FRUITS

Bonbons assortis et tabacs de toutes sortes Adelard LANDRY

21 Av. Provencher, St. Boniface un homme profondément malade.

Lorsque l'on sent les symptômes du mal del reins, ces symptômes que nous avons déjà main-tes fois énoncés: les éblouissements, les verti-ges, les troubles visuels, les irréguarités urinaires, les bourdonnements, les inflammations des extrémités, c'est le signal des précautions à prendre. Il faut immédiatement affamer l'estomac, c'est-à-dire prendre aussi peu d'alimentation que possible, juste ce qui est nécessaire pour se sontenir et s'alimenter.

estomac est malade et par conséquent est inc. , able d'exercer une surveillance et une action convenable sur la nutrition. Au lieu de pouvoir fournir au sang des aliments propres à le renforcir, il ne lui fournit que des toxines et des poisons. Et d'un autre côté, comme le filtre des rognons qui est aussi malade, se trouve incapable d'épurer le sang intoxiqué, on comprend quel désarroi se met dans le système.

Tout est en jeu pour rendre un homme profondément malade!

,Comment peut-on le guérir? Il faut tout simplement cesser d'abord ces apports pernicieux de l'estomac puis introduire dans le sang un remède qui procède à l'épuration dont les rognons sont incapables.

D'où l'utilité de prendre sans retard les Pilules Moro, le grand tonique et le grand régénérateur du sang qui rétablit la circulation en mettant de consulter les Médecins de la Compagnie Médans le système tous les éléments d'un sang ri-dicale Moro et je leur écrivis. c...c, actif et neuf et en rétablissant le fonctionne- Je fus réellement satisfait des excellents conment régulier de tous les organes.

dont ils saisirent toutes les indications que je ai souffert durant cinq ans de dyspepsie et leur fournis, que je commençai aussitôt à prende maladie de rognons qui m'avaient rendu à dre des Pilules Moro. bout. Je n'avais même plus le goût ni le coura- Le soulagement que j'éprouvai fut quasi imge de réagir contre la douleur, je n'essayais mê-médiat, bien que ma maladie fut longuement enme pas de me soigner.

racinée. Après quelques boites je me sentis tout Quand je rentrais le soir, j'étais complètement rajeuni. Mes forces renaissaient et il n'était plus découragé et mort de fatigue. Si je me penchais question de douleurs. pour la moindre besogne, je n'avais plus la force En deux ans, je n'eus pas une heure de malade me relever. Je passais une partie de mes nuits die. sans pouvoir dormir, et, même dans mon lit, je Il y a un an ou deux, je me sentis un peu fatin'avais pas la force de me retourner. gué et souffrant; je recourus alors aux Pilules

D'ailleurs, je ne pouvais rien digérer et je me Moro. Quelques boîtes me suffirent encore pour lamentais de voir mon énergie disparaître. recouvrer ma santé et mes forces. Aussi, je re-Depuis longtemps, je songeais à essayer des commande les Pilules Moro parce que je les ju-

Pilules Moro, mais j'hésitais toujours parce que ge infaillibles pour guérir radicalement les homtous les autres médicaments ne m'avaient jamais mes qui souffrent."-JOHN VERREAULT, 152 réussi. Avant de prendre ces pilules, je décidai rue Lincoln, Lewiston, Me. CONSULTATIONS GRATUITES. Hommes malades, venez voir les Médecins de la Compagnie Médicale Moro, ou écrivez-leur, ils vous indiqueront les moyens de vous guérir. Ils don-

nent leurs conseils gratuitement et leurs prescriptions sont à la portée de toutes les bourses. Leurs bureaux, au No 272 rue Saint-Denis, Montréal, sont ouverts, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du soir, les mardi et samedi, et jusqu'à 6 heures les autres jours.

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c une boite, \$2.50 six boites. Toutes les lettres doivent être adressées : COMPAGNIE MEDICALE MORO, 272 rue Saint-Denis, Montréal.

Les Pilules Moro sont une spécialité pour les hommes.

Ave. Provencher entre le pont de la Seine et le C. N. R

Telephones Main 2625 | 2626 FABRICANTS DE

- Portes et Chassis, Caires, Moulures, Bois Tournes. Toutes sortes d'ornements tions interieures et extérieures Bancs d'Eglise, etc., etc.

MARCHANDS DE

Toutes espèces de matériaux de construc tion. Bois de sclage, latt s. lattes metalifques, pierre pour finda ions, pierre concassee, chaux, cineut, suble, gravier, papier à bâtisse et à convertures, materiaux pour enduits, ferronnerie pour bâtisses, clous, vitres. Entin tout ce qui entre dans la construction d'une bâtisse

Carrière de gravier à Bird's Hill, Man. Carrière de sable à Ste-Anne. Man.

PHONE M. 4562 B. de P. 39

NORWOOD, MAN.

HERN

CONTRACTEURS

Travaux d'Egoûts, Excava-

BUREAU: 14 RUE CHAMPLAIN

tions et l'estre en Bétra

## Un Bon Vendeur Demandé

pour tout le district dans le Manitoba.

Nous offrens une liste splendide de robustes variétés qui ont fait leurs preuves dans toutes les stations de Pommes sures hybrides; Cerises

Compass; prunes Chickasaw; petits Fruits; Patates; Plantes Abris. Les plus fortes commissions payées. Boite échantillons donné gratis. Territoire réservé. Ecrivez pour les

> STONE AND WELLINGTON, Fonthill Nurseries Toropto, Ontario

2HEURES LOISIRS et 25t vous procureront la meil leure paire de chaussures de \$4.00 glii soient pour homme ou femme mporte qui peut faire le travail Pour renseignement, ecrivez all Brantford Shot Company - Bearl Source Ontario



# CUSSON J. C. BACUEZ & CIE

M. JOHN VERREAULT, 152 rue Lincoln, Lewiston, Me.

seils qu'ils m'envoyèrent et de la façon parfaite

BUREAUX:

Chambre 201, Bloc Somerset Winnipeg Ave. du Portage

TELEPHONE MAIN 624

Rue Aulneau

Saint-Boniface

TELEPHONE: MAIN 3819

Magnifique terre. 1 Section toute en culture a echanger pour Maison ou Lots à Winnipeg, St-Boniface ou environs.

ASSURANCES: Incendie, Vie, Accidents, Grêle, Bétail, Responsabilité, etc.

ARGENT A PRETER

## Muraille

LATTES A L'EPREUVE DU FEU

Les marques 1 mpire constituent une marchandise spéciale et sont les meilleurs plâtres brevetés qui soient sur le marché. Nos lattes EMPIRE remplacent avantageusement les lattes en bois et retardent considérablement le feu.

MANUFACTURES SEULEMENT PAR

la Saskatchewan et l'Alberta où nous ne sommes pas encore représentés. MANITOBAGYPSUM CO. Ltd., Winnipeg, Man.

## "NORWOOD GARAGE" Nous sollicitons

Spécialité de travaux de moleurs légers, Réparations, mise à ne f et construction de caurions-automobiles, automobiles et parces detaches.

Voitures de "Livery" et Touriste

à toute beure de jour et de puit. PHONE MAIN 2498 Office, Atelier et Garage :

COIN des RUES HOHA E et ST-JUSEPH Norwood

Pourquoi ach-ter à Winnipeg, lorsque vous pouvez trouver dans votre Cité tout 6- qui con est néo ssaire? Nons semmes e publes de vous fournir tout ce qui s rapport à l'automobi - à des prix defiant faire parvenir.

GERANT

Avec l'agrandissement de notre journal, nous devenons en mesure de donner une large hospitalité à ceux qui aimeraient collaborer à notre rédaction.

Nous ouvrons done nos colonnes au public et nous accueillerons avec plaisir tous articles, lettres, nouvelles qu'en voudra bien nous

Nos correspondants des campagnes, en particulier, sont invités à nous communiquer la chronique de leurs paroisses respectives.

Qu'on ne vienne pas me dire :

Vous allez arrêter, par votre

des chapeaux." Je répondrai qu'il

que les plumassières et les quin-

caillières, et qu'à tout prendre, l'at-

merais mieux voir les Parisiennes

promettre leur réputation d'anges

de douceur et de bonté aux yeux

du sexe prétendu fort, alors qu'il

a la faiblesse de payer les aigrettes

La vérité est que le goût de la

Comment auraient-elles quel-

parure rend les femmes insensibles

à tout ce qui n'est pas de ce domai-

que égard pour le monsieur dont leur panache chatouille désagréa-

blement le nez dans une église,

entrer leur couvre-chef avec elles

dans une voiture ou un auto, lors-

qu'elles-mêmes sont exposées aussi

bien que les hommes à être ébor-

gnées par une épingle? Cette

double résignation n'est-elle pas en

raison directe de l'immense joie

éprouvée à s'être regardée longue-

ment dans la glace avant de sortir.

femmes mêmes en employant ce

que Gambetta appelait la dictatu-

re de la persuasion—la victoire sur

elles-mêmes qui protégerait nos vi-

sages contre l'aigrette cratouilleu-

se et nos yeux contre l'épingle hos-

tile aux prunelles des voyageurs

du Métro. Non, non, n'espérons

se lie chez la femme à la concep-

tion qu'elle a de la beauté. Que

Il n'y a donc pas à espérer des

et les épingles féminines.

Pénétrant la verte feuille De rayons pleins de chaleur Le soleil avide y cueille Tout ce qu'il peut de fraicheur.

Le vent tiédi son haleine, Les soirs sont délicieux, Le soleil en longue traine De pourpre, pare les cieux ;

Et minuscules sonnailles. Les épis d'or vont chantant Quand le vent courbe les pailles. Et les relève en passant.

Et pendant quelques semaines C'est la chanson des couleurs Qui court les bois et les plaines En se parfumant aux fleurs.

De grand matin dans les chaumes L'homme conduit plein d'espoir, Par les blés remplis d'arômes, Sa lieuse jusqu'au soir.

Et la bonne moissonneuse Tout en faisant son travail Chante comme la fileuse En tournant son éventail.

Son fredon par la campagne S'entend tout le long du jour Le moissonneur l'accompagne D'un merci pour chaque tour.

Qui, merci pour su bonté A Dieu qui donne aux sillons Son soleil et sa rosée Qui font murir les moissons.

Ainsi toute la semaine C'est la chanson des blés d'or Qui se chante dans la plaine Et qui chaque soir s'endort.

La-bas! ronfle comme un tonnerre La batteuse aux poumons puissants Elle s'entoure de poussière Comme d'une gloire d'encens.

La vaste gueule en gouffre avide Happe la gerbe en mugissant, Le cylindre en tournant la vide Et le blé d'or coule à torrent.

Son souffle au loin lance la paille En nuage plein de soleil, La grande force qui travaille Fait tressaillir tout l'appareil.

Ainsi toute la semaine C'est la chanson du blé d'or Qui gronde à travers la plaine, Et le dimanche s'endort.

J. M. A. JOLYS, Ptre.

Le soir venait. Le ciel prenait

Saint-Pierre.

Nous avions, dans cette journée, de Sedan, le soleil couchant donsubi des pertes plus considérables nait à la Meuse un reflet rougea- rechercher si les femmes sont de que l'ennemi. Et, navrés, nous tre. On entendait encore des dé- moins en moins aimées depuis cheminions comme à travers une tonations, le bruit d'un chassepot qu'elles revendiquent leurs droits Morgue immense. Nos morts, gar-dant encore, mais glacée et muette, l'air, ou le dernier coup de feu moins d'âpreté que les suffragettes l'attitude de la vie, les uns fou- d'un blessé, d'un vaincu, qui ne ou que, dans l'histoire, les émules droyés tandis qu'ils épaulaient leur voulait pas reconnaître sa défaite. de Lysistrata. Mais je dois reconfusil, les autres tombés et restés à Nous redescendions lentement vers naître que les conquêtes réalisées genoux, quelques-uns égorgés en Givonne. repoussant l'arme qui les allait | Soudain, sur le plateau nous minisme révolutionnaire sur ce frapper, nos pauvres morts sem- aperçumes avec stupeur se déta- Louis XVI débonnaire qui s'apblaient, par l'expression fièrement chant sur le ciel pâle, le cortège pelle l'homme, n'ont pas guéri la résolue de leurs visages, protester insolent des généraux vainqueurs: femme du péché de coquetterie et, contre la défaite de la France et le le roi, le prince royal, M. de Bis- avec lui, de la tentation d'être patriomphe de l'étranger.

Les infirmiers prussiens rele- sur leurs chevaux comme des co- ment. vaient ces cadavres, et on les voy- losses de granit, les fameux cuirasait, se détachant sur l'horizon, par- siers blancs, l'épée en main et le cette année, s'est exercée particuliècourir comme des corbeaux ces casque en tête. Le roi venait de rement sur les oiseaux d'abord et champs sans arbres où de lein en s'entretenir avec l'empereur, son ensuite sur vous et moi. loin apparaissaient des taches lu- prisonnier; maintenant il passait, Sur les oiseaux, avec la mode gubres, taches noires qui étaient inspectant le champ de bataille. Le des aigrettes. Les jolis volatiles, des cadavres allemands. Cà et là cou de son cheval, qui se détour- d'où se tire l'aigrette, ont été massur des sabres fichés en terre, ils nait pour flairer les cadavres, avait sacrés par milliers. C'est à se deavaient placé des casques prus ce mouvement de corps et ce gon- mander même s'il en restera encosiens, posés les uns sur les autres, flement de naseaux peints par De- re dans un an, au cas où la mode et piqué une étiquette sur la pointe lacroix dans "L'Entrée des croisés persisterait pendant ce laps. Le du casque supérieur. On pouvait à Constantinople." Le vieux roi, métier de chasseur de lophophores, compter, aux casques superposés, immobile, droit et solide sur sa sel- par exemple, risque de n'être plus le nombre des cadavres enfouis le, regardait sans qu'un muscle aussi rémunérateur qu'au temps dans chaque fosse.

charge toutes neuves, n'ayant pu botté et casqué, souriait. de musique, les livrets des soldats, porter, me semblait-il une autre sac et que le vent balayait comme lut traverser le camp prussien, chefs féminins importés d'Europe. des seulles mortes, ou que retenait les rangs de ces soldats qui riaient, les rangs de ces soldats qui riaient, propriétaires de ces chaneaux priflaque de sang.

enduré des soufvalles réguliers.

à intervalles réguliers.—Elle dit que le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham l'a

"Je lus votre annonce dans un journal et je résolus d'essayer le Composé Vé-

gétal de Lydia R. Pinkham. J'en pris sept boîtes et j'employai deux houteilles du Sanative Wash, et je suis complètement guérie de mon nul. Lorsque je commençai à prendre le Composé, je ne pessis que quatre-vingt-seize livres et je pèse maintenant cent ving-aix livres. Si quelque persome désire m'écrire, je répondrai avec plaisir à toutes les lettres, car je ne puis faire assez d'éloges des remèdes Pinkham".-Meile. JESSIE MARSH.

Adrian, Texas. Nous recevous constamment des centaines de lettres expriment la gra-titude pour le bien qu'à accompli le Composé Végétal de Lydia R. Pinkham, ce qui prouve bien l'excellence de ce bon vienz remède.

Si vous voulez un conseil spécial, écrivez à la Lydia E. Pinkham Medicine Co. (Contidentiellement) Lynn, Mass. Votre lettre sera ouverte et luc par une lemme qui y répondra et la gardera comme secret

d'Italie, de Chine ou du Mexique, et de croix d'honneur ramassées sur nos morts. Nous n'avions pas franchi le camp, laissé derrière rous cette innombrable armée, que tout à coup du fond de la vallée, puis de ces coteaux noirs de troupes, une clameur immense, formidable, un sauvage hurrah de triomphe s'élevait et venait jusqu'à nous, cri de joie brutale échappé à la fois de 300,000 poitrines et qui saluaient au retour de son excursion le roi Guillaume, le vainqueur de Sedan.

Ce hurrah insultant, ces acclamations, ces applaudissements, partaient comme des traînées de poudre, sortant du fond de sbois, grandissaient et devant le passage du souverain les musiques prussiennes, jouant un hymne religieux de Wagner, un air lent, mélancolique et rêveur, un cantique rure est indestructible, parce qu'il d'Agriculture, à Saint-Vital. sacré, une prière, la prière de "Lohengrin," mêlaient cette harmonie à ces hurrahs brutaux, si bien dis-je? c'est pour elle bien souque tout ce que l'art a de plus élevé et tout ce que la guerre a de encore dans l'oreille le mot joyeux composer l'acclamation la plus de qu'elle ne pouvait pas ne pas se douloureuse qu'on puisse entendre, pour causer l'émotion la plus profonde qu'on puisse éprouver.

-J'étais belle, hier : j'avais une robe bleue

savoir laide:

GASTON JOLIVET.

ne m'offre aucun

embarras.

Elle fait simple

ment mes

délices.

Et ceci, parce

que je fais

usage de

Est Guarantie UNE TEINTURE

pour Tous tissus.

C'est la plus Simple, la plus Prepre et la Elektoure teinture domestique que l'on paisse acheter. Il ne vous est nullement sécessaire de savoir Quels Sont les tissus qui entrent dans la comfection de vos marchandises. Ainsi,

Impossible de faire erreur,
Demandes notre Carte Echantillon Gratuite,
et notre Livret qui vons donne les Résultats
obtenus, en Teignant sur d'autres Couleurs,

The Johnson-Richardson Co., Limited, - Montreel

# DOMESTIQUE

Les misogynes triomphent. Ils cette teinte mélancolique du cré- éprouvent une délectation à lire les puscule. J'étais écœuré, brisé par exploits des suffragettes. Or, les les émotions d'un tel spectacle. Je misogynes sont plus nombreux que jetais sur les bois de bouleaux, où ne le pensent et les femmes et les TERRIBLE jetais sur les bois de bouleaux, ou ne le pensent de la vieille galan-l'ombre n'empêchait pas encore de vieux tenants de la vieille galan-terie française. Ils sont légion devoir des cadavres entassés à perte | terie française. Ils sont légion dede vue, un regard d'adieu. Du côté puis le féminisme.

Cela m'entraînerait trop loin de depuis un quart de siècle par le fé marck, et derrière eux, impassibles rée... comment dirai-je ? cruelle-

Cette férocité, pour ne citer que

bougeat dans son visage rouge. Je où l'un de nos premiers explora-J'aillais et je venais, saisi de fiè- n'ai jamais mieux compris de teurs de l'Afrique centrale, le marvre, dans ces champs où les débris quelle haine on doit hair ceux qui quis de Compiègne, à court d'ars'amoncelaient, sacs éventrés, vois s'appellent les conquérants; je n'ai gent pour payer une escorte arrêtures brisées, cauons démontés, jamais senti bouillonner plus tée en vue de son expédition, se caissons broyés, fusils, gibernes, sourdement en moi les idées de ré- fit, en trois semaines, trois millions sacs de riz, tout cela pêle-mêle, volte contre la force que sur ce de francs à tuer des lophophores avec les cadavres de chevaux tom- champ de carnage, devant ces pour nos modistes parisiennes. Ne bes dans leurs entrailles comme en morts sublimes et à deux pas de ce serait-ce que pour qu'il reste enune course de taureaux, pêle-mêle futur kaiser qui passait silencieux core, à titre de spécimens, dans les avec les mitrailleuses défoncées et religieusement satisfait de son forêts du Congo, quelques centaisans avoir pu faire une seule dé- œuvre, tandis que son ministre, nes de ces admirables empennés, tirer, avec les shakos, les épées, les C'était là l'émotion dernière. Il disparaisse tout de suite. Les Amétambours, crevés, les instruments fallait partir. Je n'eusse pu sup- ricains, gens pratiques, l'ont comet ces pauvres lettres, tombées de douleur. Une douleur nouvelle les aigrettes. Au besoin, leurs la poitrine d'un mort ou de son m'attendait pourtant. Il nous fal- douaniers le sarrachent des couvre

raient leurs poitrines de médailles vés de leur appendice. J'approuve



"Tender for Electric Elevators, etc., Examining Warehouse, Calgary, Alta." credi 11 février 1914, à 4 beures p.m., chandisses avec moteurs complete dans l'Entrepôt de Vérification de Calgary, Alta, "Examining Warehouse, Calgary,

dû éprouver quelque remords le jour où elle a lu, dans son journal. l'aventure de ce monsieur qui a eu et à M. H. E. Matthews, architecte ré-

ment parce qu'une épingle fait bien sur un chapeau. gles longues, deux industries faisant vivre, écoutez-nous bien, des s'agirait de compagnies la aignature actuelle, la nature de l'occupation et

Chaque soumission doit être accomy a des chapeaux qui ne tuent pas pagnée d'un chèque accepté par une banque incorporée, payable à l'ordre le l'Honorable Ministre des Travaux des oiseaux et qui n'éborgnent pas des hommes, que les travailleuses le l'Honorable Ministre des Travaux de la fleur artificielle, par exemple, cent du montant total de la soumis-

me semblent aussi interessentes sion. Ce chèque sera confisqué si la personne ayant fait application refuse accepter le contrat offert ou n'achètrat Si la soumission est rejetée le suivre la mode masculine américhèque sera retourné. caine d'aller nu-tête que de com-

Le Département ne s'engage à accepter aucune sommission même la

Par ordre, R. C. DESROCHERS, Secrétaire. Département des Travaux Publies,

Ottawa 13 janvier 1914. Les journaux qui inséreront cet avis sans y être autorisés par le Départe-ment n'auront droit à aucune rétribu-

### DESJARDINS FRERES lorsqu'elles acceptent de se courber douloureusement pour faire

ENTREPRENEURS DE POMPES FUNEBRES

314 TACHE AVENUE En face de l'Hôpital de

Saint-Boniface

### Soumissions

DES Soumissions cachetées, mar-"Tender for Plumbing and Heating" seront erçues par le soussigné jusqu'au jeudi 8 janvier 1914, à midi, pour el plombage et le chauffage des Bâtisses des Volailles, au Collège pas convaincre. Le goût de la pa-Les soumissions devront être accombanque d'une valeur de au moins einq pour cent du montant total de la souvent de la beauté elle-même. J'ai au profit du Gouvernement Manitobain au cas ou la personne ou la Complus horrible s'unissaient pour d'une enfant très sage, mais si lai- pagnie soumissionnaires refuserait de ratifier sa soumission par un contrât écrit ou qui après l'avoir fait négligerait d'en exécuter toutes les clauses. Plans, spécifications et conditions du contrat et tous détails peuvent être consulté à l'Office de l'Architecte Provincial, No 261 Fort Street, Winnipeg. Aucune soumission même la plus passe ne sera obligatoirement accepté.

> W. H. MONTAGUE, Ministre des Travaux Publics. Winnipeg, déc. 29 1913.

### RENO HOTEL

COIN DES RUES MAIN ET HIGGINS (A deux pas de la gare du C.P.R.)

Nous avons le plaisir d'annoncer à la population française que nous venons de prendre possession de cet Hôtel.

Les améliorations modernes que nous faisons faire actuellement en feront un hôtel des plus confortables de la ville. Un omnibus pour les voyageurs fera le service à l'arrivée de tous les trains.

Taux: - \$1.25 par jour Ouvert jour et nuit. Cuinine excellente

Repas:—25 cts.

Jos. THIBAULT, PHONE **GARRY 4292** Gérant J. A. BONIN, Propriétaire



WINNIPEG

Pu face de la ru Notre Dame E

## Carsley & Cie

Jerseys pour dames, pure laine; col militaire en conleur pourpre et gris. Rég. \$4.50; Vendus à.......... \$2.50

Bas tricotés, noir, une et deux côtes; toute taille, pour 

Nappes de table, blanche; pur liu; taille 58x58. Spécial 

500 verges wrapperettes fantaisie et rayées. Rég. 

Vêtements de dessous, laine naturelle seulement; tailles 22 à 30. Rég. jusqu'à .75cents; Spéc. chaque ... .29

Toques d'aviation, tout laine, pour demoiselles et en-Complets en tweed bien fini, pour hommes. Régulier

\$7.00; A Solder pour..... \$4.95 Complets en tweed, gris foncé, pour garçons: spécial

E. DUGAL, TEL. MAIN 7469 J. D AOUST, TEL. MAIN 5598

pendant cette vente...... \$2 95

## DAOUST ET DUGAL

ENTREPRENEURS DE

Plomberie, Chauffage, Couvertures, Corniches et Plafonds Métallique.

Attention particulière pour Eglises, Couvents, Ecoles ESTIMÉS FOURNIS SUR DEMANDE

Boîte Postale 159

259 Avenue Provencher,

St-Boniface, Man.

## COLLEGE DE SAINT-BONIFACE



Affilié à l'Université du Manitoba. Deux cours classiques, l'un français, l'autre anglais, préparent au titre de B. A. de l'Université. En outre, cours commercial complet. Vaste terrain.

Pour renseignements, s'adresser au

REV. PERE RECTEUR, Le Collège, Saint-Boniface, Manitoba

## COUVENT DE SAINTE-AGATHE

Magnifique maison d'éducation tenue par les Sœurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie, dans le village de Sainte-Aga-

Toutes les améliorations modernes.

train arrive le soir et part le matin.

Classes superbes. Vaste cour de récréation; joli entourage, ayant comme décorla prairie, la verdure des bois et la rivière Rouge.

Enseignement complet en anglais et en français. Un train arrive de Winnipeg à Sainte-Agathe tous les matins et ramène les voyageurs à la ville dans l'après-midi. Un autre

Termes par mois: Pension, éducation, blanchissage et lits, \$11.50. Pension. Education ..... Blanchissage ..... 1.00. Lit complet ...... 1.00. Musique ..... 3.00.

> S'adresser à : La Superieure du Couvent de Sainte-Agathe Sainte-Agathe, Manitoba.

# The Guilbault Co.

Eutrepreneurs

DE TRAVAUX PUBLICS

MARCHANDS EN GROS ET EN DETAIL DE BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES SORTES.

CHARBON DUR ET MOU

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, tels que: Gravier, Sable Pierre, Ciment, Chaux, Platre, Tuyaux d'égoûts, etc. Estimations fournies BUREAUX 27 COURS:

Norwood, St-Bonitace

Bureaux. Main 604 Télephones:

Cours à bois, M. 7442

B. de Poste, 143

## Librairies Keroack En Gros et en Detail

Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres de classe, de littérature française et anglaise, papeteries, fournitures de bureaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, tapisserie, encres, fleurs artificielles, bronzes d'églises, etc., à très bas prix, à cause de l'importation directe. Nous avons le meilleur choix de cartes postales illustrées. Remises spéciales aux communautés religieuses, commissaires et instituteurs :-: :-: :-:

Les ordres par la poste sont promptement exécutés.

## M. Keroack

Phone Main 3140

227 Rue Main 52 Rue Dumoutin

ST. BONIFACE

WINNIPEG

lin." "la mort de Hoche," et pu-

pendant quelque temps, du général Boulanger parce qu'il voyait dans le boulangisme un moyen dans le boulangisme un moyen du général de sa propre chambre du ben, transforme dous propre chambre du ben, transforme de la propre de la propr d'arriver à la grande revanche France pendant quelque temps.

Jusqu'à sa mort, Déroulède res- réserves. ta le patriote ardent, et on le vit encore, il y a quelques mois, se trainer malade, à Champigny, pour la commémoration annuelle ce terrain en 1870, pour délivrer vailler et prier. Paris, et y prononcer un discours qui souleva l'enthousiasme de ceux qui étaient présents. Ainsi que le disait un journal, les funérailles de Déroulède seront une apothéo-

arrive par le courrier de ce matin, ment priés d'assister cet organe fait un touchant récit du départ de Déroulède pour le Midi de la Fran-Tous avaient conscience que l'athlète était fini. Lui-même voyait venir cette fin, et il a voulu qu'elle fût un dernier exemple à tous les bons patriotes :

Paul Déroulède, bien que très pour le Midi à la date qu'il avait | tre les steamers "Monroe" et "Nanfixée; il a quitté, hier matin, Paris | tucket," près de l'entrée du port par le "Côte d'Azur Express" pour | de Norfolk (Virginie) jeudi derse rendre à Nice, à sa villa du Roc | nier, d'après le rapport du prési-

part, a voulu accomplir un acte vingt-trois voyageurs et ving-quadont tous les catholiques lui sau- tre frommes d'équipage. Trenteront unanimement gré, dans un et-un voyageurs et cinquante-cinq moment où les motifs d'affliction hommes d'équipage ont été sauvés. ne leur manquent pas.

quement à l'Eglise un témoignage été sauvés, à l'exception du second cer, construire et opérer une ligne de de fidélité bien précieux, alors ingénieur Daly. qu'un malheureux prêtre, dévoyé tin à Notre-Dame pour y accom-

firmière.

basilique. Paul Déroulède traversa toute la nef, en marchant aidé de ses béquilles, entendit la messe debout et communia.

Il marcha encore pour se rendre à la chapelle de la Sainte-Vierge; mais ensuite il accepta d'être porté sur une civière jusqu'à la voiture qui le conduisit directement à la gare de Lyon.

A la gare, Paul Déroulède fut recu par MM. Maurice Barrès, Tournade, César Caire, Le Menuet, Emile Massard, Jean de l'Atelier, Dumonteil, Clavequin, Bayle, Chatrain, Gravier, Maréchal et un grand nombre de délégués des sections de la L. D. P.

Le cortège, précédé de M. Marcel Habert, se rendit jusqu'au quai No. 1, où se trouvait rangé le ranide de Nice. Déroulède prit place dans un wagon réservé et ne cessa de se tenir en communication, jusqu'au départ du train, avec les patriotes massés sur le quai; tout le monde était fort ému, et Déroulède lui-même ne put retenir quel-

ques larmes. Le signal du départ fut donné à neuf heures, et Paul Déroulède salua une dernière fois de la main ses amis, pendant que le train s'ébranlait et que retentissaient les cris de : "Vive Déroulède!"

### Le "Sacre-Coeur" Journal Cris

On lit dans le Progrès Albertain, d'Edmonton, le très intéressant article suivant

Plusieurs de nos lecteurs ignorent peut-être que les missionnaires Oblats publient "Le Sacré-Cœur", un journal en syllabique cris pour les sauvages du Nord.

Ce qu'il coûte de travail, en voici un exemple. Chaque tirage contient des vignettes: un bateau qui sombre, un homme à la charrue, etc., et ces vignettes sont taillées au 14-15



Phone Garry 2500

CETTE SEMAINE

GRAND OPERA

REPERTOIRE

Semaine du 9 Février

Samedi mat. MADAM BUTTERFL

Semaine du 16 Février

Mercredi soir ...... KING JOHN

S .m. mat. MERCHANT OF VENICE

Samedi soir ... ..... MACBETH

AVIS est donné par les présentes

qu'une demande sera présentée au

Parlement du Canada, à sa prochaine

session, à l'effet d'obtenir un Acte

constituant en corporation une com-

pagnie de chemin de fer, sous le nom

"NORTHWESTERN RAILWAY COM-

chemin de fer, dont les trains seront

tre pouvoir moteur, pour le transport

près du Canton Soixante-Sept, Rang

dix-huit, à l'ouest du 5ème Méridien ;

de là, dans une direction sud-est, fran-

chissant la Rivière Athabaska aux en-

virons du Rang 7, à l'ouest du 5ème Méridien de là, dans une direction sud-

est, à Edmonton; de là, dans une di-

rection sud-est, à Camrose; de là, dans

une direction sud-est, franchissant le

4ème Méridien à ou près du Canton 32;

de là, dans une direction sud-est, fran-

chissant la Rivière Saskatchewan

Sud, près du Canton 20, Rang Onze, à

l'ouest du 3ème Méridien ; de là, dans

une direction sud-est, se dirigeant

vers le Lac Johnson; de là vers l'ouest,

jusqu'à Maryfield, Canton Dix, Rang

30, à l'ouest du 1er Méridien; de là

dans une direction est, à Virden; de

sant la Rivière Assiniboine à ou près

de Penrith, de là vers l'est jusqu'à

Carberry; de là vers l'est jusqu'à Win-

nipeg; de là à Molson et continuant

sur le Lac Supérieur.

jusqu'à Fort William et Port Arthur

Aussi avec faculté de construire, ex-

ploiter et entretenir tous ponts néces-

saires, chemins, voies et bateaux tra-

versiers; de construire, aequérir, pos-

séder et entretenir des quais et docks

pour les fins ci-dessus; et de construi-

re, acquérir, posséder, affrèter et en-

tretenir des bateaux à vapeur et au-

tres bateaux et voiliers et d'exploiter

les dits bateaux et voiliers dans tou-

tes les eaux navigables; et avec facul-

té de construire, opérer, exploiter et

motrice; avec faculté d'exproprier des

terrains pour les fins de la Compa-

Gouvernement, Corporation municipa-

le ou autres personnes ou corpora-

tions; d'établir des taux de péage et

d'en percevoir le produit, de toutes

transporté sur chacun de ces chemins

quais et vaisseaux construits par la

Compagnie; et avec faculté d'établir

des correspondances requises par le

traffic et de faire des conventions avec

des compagnies de chemin de fer, de

navigation ou autres compagnies, et

avec tous autres pouvoirs ordinaires

Daté à Montréal, Qué., ce 20ème jour

MACKENNON & HACKETT,

La Pouire de naven Deserfectant de Levez

f.Z (Wise Head) ost molleure que les antres

Procureurs des Requérants.

FOSTER, MARTIN, MANN,

personnes voyageant, et sur tout fret

mus par la vapeur, l'électricité ou au-

Mercredi soir...

Mercredi matinée . . . . . .

Vendredi.....

LOHENGRIN

Le Rédacteur du "Sacré-Cœur" le Père Bolter, O.M.I., prêtre gie, son instruction, son activité M. Déroulède fut un des fonds- crise qu'il possède à l'égale du Pèeurs de la Ligue des Patriotes, qui re Falher ou d'un sauvage y donavait pour but d'entretenir tou- ne chaque mois une semaine de fraiche l'idée de la revanche son temps. Le Père Husson, O.M. pour la délivrance de l'Alsace-Lot- 1., vieux missionnaire, toujours U.III. raine. Il se mêla alors activement | jeune lorsqu'il s'agit de bien faire de politique et fut un des partisans, ou faire du bien, transforme alors

Tous ces sacrifices sont pour in- Samedi mat. SAMSON et DALILAH contre l'Allemagne. Plusieurs fois téresser et instruire quelques mil- Samedi soir ..... LA TOSCA à n'unporte quel e agence, à certaines conélu député, il prit part à des émeu- liers de sauvages qui ont vu leur tes pour renverser la république domaine, leur libre pays, arpenté, Lundi THE GIRL OF THE GOLDEN parlementaire, et comparut devant sillonné de chemins et envahi par a Haute-Cour, et fut banni de la civilisation, puis eux cantonnés Mardi .............. RIGOLETTO dans quelques milles carrés sur des Morcredi, matinée.... LA BOHEME

Tout et tous le sont abandonnés, Joudi. LES CONTES D'HOFFMANN tous, excepte les Missionnaires et Vend. Les MAITRES CHANTEURS les Reigieuses qui vinrent avec eux leur enseigner le français et du sanglant effort qui fut fait sur l'anglais, à lire et compter, à tra-

Quelques citoyens d'Edmonton ont offert une liasse de billets de dix piastres pour soutenir l'œuvre. Tout aide destiné au "Kitchiwa Mite," "Le Sacré-Cœur," sera romis par "Le Progrès Albertain, à son Rédacteur. Les grands quo Lundi Un journal de Paris, qui nous tidiens de l'Est sont particulièrebien modeste mais utile.

Quarante-sept, est le nombre des Paul Deroulede, bien que tres pertes de vie dans la collision, en-Fleuri, située boulevard Carnot. | dent Walker, de la ligne "Old Do-Le grand patriote, avant son dé- minion." Cette perte comprend Tous les officiers du "Monroe," Paul Déroulède, donnant publi- compris le capitaine Johnston ont PANY OF CANADA", autorisée à tra-

Quand le "Nantucket" se dégapar la politique, se révolte contre gea après la terrible collision entre du fret, des passagers et le service de elle avec éclat, s'est rendu hier ma- les deux navires d'acier, le capitai- messagerie, à partir d'un point à ou ne Berry, au moyen des projecplir pieusement son devoir reli- teurs, apercut vaguement dans le brouillard, la forme du "Monroe" Vers huit heures du matin une et il fit immédiatement mettre ses voiture d'ambulance est venue le chaloupes à la mer. Dans l'obscuprendre à son domicile, 50, boule- rité profonde, celles-ci n'étaient vxard Malesherbes. Il y prit pla- guidées que par les cris des malce, ayant à ses côtés Mlle Déroulè- heureux qui se noyaient, et elles de, sa sœur, le docteur Paul Ma- recueillirent tout ce qu'elles pugnin, le statuaaire Pallez et une in- rent. Quand les projecteurs ne révélèrent plus aucune forme vivan-Ce fut l'archiprêtre, M. l'abbé te et que les appels des matelots Delage, qui le reçut au seuil de la restèrent sans réponses, on abandonna la tâche.

Avec son salon rempli d'hommes et de femmes trempés d'eau, trem- là, dans une direction nord, franchisblants de froid et d'émotion, "Nantucket" reprit avec précaution le chemin de Norfolk, car son état était critique.

## AU MAXIMUM

Le constable Reid, qui avait aidé à l'évasion de Krafchenko, a éeé condamné par Sir Hugh Mac-Donald, magistrat de police de Winnipeg, à sept ans de prison. C'est le maximum de la peine. Son Honneur a déclaré que si le code avait pourvu à un châtiment plus sévère, ce châtiment aurait eté appliqué. M. Macdonald a ajouté qu'un homme qui trahissait son devoir, ses camarades et ses concitoyens au point de livrer du pouvoir électrique, pour les fins de une arme à feu à un prisonnier ac- l'éclairage, du chauffage et de la force cusé de meurtre mériterait le fouet. si la loi le permettait. Reid a accepté sa condamnation en silence. l paraissait terrifié par les paroles du magistrat. On l'a envoyé à Stony Mountain.

## City of St. Bonifice transporté sur chacun de ces chemins de les fer, voies, bateaux traversiers,

SOUMISSIONS POUR UNIFORMES ET BOTTINES DES POLICES ET

DES POMPIERS LES Soumissions cachetées et marquées "Soumisisons pour les uniformes et bottines des polices et pompiers" adressées au Secrétaire-Trésorier de la Cité de Saint-Beniface, se de janvier 1914. ront reques jusqu'à cinq heures, Jeudi le dix-neuf février 1914.

Les informations et les spécifications seront fournies par le Chef des Départements de Police et de Feu. La plus basse ou aucune des soumissions ne sera nécessirement accep-

J. R. COTE. Trésorier. was area

Jambon (poids moven) in lb. 1811 Jambon (gros), la livre...... .134 Becon Belly (petit in 1 1 94 Plomberie Bacon Belly (gros), la lb .... .164 Epaule, la livre...... .14 Saindoux, seau de 20 lbs. \$2.60

Notre liste de puix pour la campague cut maintenant prête. Nous serons heureux de vous en envoyer une. Envoyez-nous votre adres-

Phone Main 5335 Gibson-Gage & Co. 68-70 Ave. PROVENCHER

Saint-Boniface



dans l'Alberta Le no tulant devra se des terres du Dom sion pour le district. L'entres par procuration pourra être faite ditions, par le père, la mere, le n's, la filie, ie frère on la sieur du futur co on.

It voir-Un sejour de 6 mais sar le terram et a mise en culture d'icelui chaque annee au cours de trois ans Un celon peut gemeur r'à neuf milles de son bomesur une forme d'ou moins 80 acres dee uniquem a et occupee par lui ou s certains districts un colon dont les

bien aura la preemption sur me section se trouvent à côte de mestead, Prix, \$3,00 l'acre. Devoir Samedi soir SAMSON ET DALILAH \_D a resider six mois chaque année au cour de six ans à partir a partir de la date de l'entre du bomestead -v compris le temps r quis pour obt nir la atente du homestead, de cultiver cinquante acres en

Un colon qui aurait forfait ses droits de colon en ne pouvant obtenir a preempti n pourra acheter un bomesteat dans certairs districts. Prix, \$3.00 f'acre. Devoir-Rester six mora dans chacun des trois ans, cultiver cinquante acres et

bătir une maison va ant \$300. W. W. CORY, Sous-ministre de l'Interieur N. B.-La publica ion non-autorisce de cette annence ne sera pas nayee.

AVE. TACHE, NORWOOD Maintenant Ouvert

## Un Theatre de Premiere Classe

POUR LES FAMILLES

Vaudeville et Vues Animées. Programme continuel depute 7.45 p.m. chaque soir. Matinées à 3.30 p.m. le samedi.

ENTRÉE : Dames et enfants Matinées - - 5e

LE ministère des Travaux Publics recevra jusqu'à 4.00 p.m., lundi, le 2 mars 1914, des soumissions pour la construction d'un prolongement du "Nouveau Brise-lames" dans le hâvre de Port-Arthur, district de Thunder-Bay et Rainy-River, Ont., lesquelles soumissions devront être cachetées, adressées au soussigné, et porter sur leur enveloppe, en sus de l'adresse, les mots: "soumission pour un 2ème prolongement au "Nouveau Brize-lames" Port-Arthur, Ont."

On peut consulter les plans, devis, les formules de contrat et se procurer des formules de soumission au ministère des Travaux Publics, à Ottawa, aux bureaux des ingénieurs de district, à Toronto, Ont. (édifice Confederation Life,) Port-Arthur, Ont., Montréal, P.Q., (bureau de poste), et Québec, P.Q., (bureau de poste.)

Les soumissionnaires ne doivent pas oublier qu'on ne tiendra compte que des soumissions faites sur les formules imprimées fournies, dûment libellées, signées de la main des concurrents, avec désignation de la nature de leurs occupations, et du lieu de leurs résidences; s'il s'agit de sociétés, chaque associé devra signer de sa main la soumission et y inscrire la déentretenir des lignes de télégraphe et signation précitée.

de téléphone en rapport avec le dit Un chèque égal à cinq (5 p.c.) pour chemin de fer et à ses embranchecent du montant de la soumission fait ments et de transmettre des messages à l'ordre de l'honorable ministre des pour les fins du commerce et d'éta-Travaux Publics et accepté par une blir des taux de péage pour ce service banque à charte devra accompagner et d'en prélever le montant ; de conschaque soumission. Ce chèque sera truire ou acquérir, opérer, exploiter et confisqué si l'entrepreneur dont la souentretenir des auberges ou restaumission aura été acceptée refuse de si rants; d'établir, acquérir, exploiter et gner le contrat d'entreprise ou n'exéentretenir des pares et lieux d'amusecute pas intégralement ce contrat. ments, produire, vendre et distribuer

Les chèques dont on aura accompagné les soumisisons qui n'auront pas été acceptées seront remis. Le ministère ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumisgnie; d'acquérir des terrains, argenta, boni, privilèges ou subsides de tout

Par ordre. R. C. DESROCHERS.

Secrétaire. Ministère des Travaux Publics, Oftawa, le 27 janvier 1914.

N.B.-Le ministère ne reconnaîtra aucune note pour la publication de l'avis ci-dessus, lorsqu'il n'aura pas expressément autorisé cette publica-

### Deman-Hammes des de suite

Préparation pour le travail d'été. En entrant maintenant, vous seres prêts pour la grende demande du printemps. Nous avons actuellement plus d'ordres pour des ingénieurs pour machines à Gazoline, et réparations d'automobiles que nous ne pouvons en fournir. Ecrivez de suite pour notre catalogue.

OMAR SCHOOL OF TRADES & ARTS 447 rue Main, Winnipeg.

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, COUVERTURES. INGENIEURS ET ENTREPRENEURS

Ventilation Chauffage

Vapeur

Eau Chaude Air Chaud

Couvertures

et Gravois Corniches Plasonds en Metal

Skylights

Botte de Poste 174

Nous sommes les entrepreneurs pour Plomberie, Chaufage et Couvertures du Petit Séminaire deSaint Boniface,

Attention particuliere pour Fglises. Couvents et Ecoles.

510 RUE DESMEURONS TELEPHONE Main 7318



# ALLAIRE & BLEAU

ST. BONIFACE AVENUE TACHE,

Vous trouverez à notre établissement une ligne complete de Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Granites, Blanc émaillé, Huile de Charbon, Huile à Machine, Poèle à Cuisine Papier à Bâtisse Bianc et Goudronné, Outils de ferme, Harnais Louble et Simple. Nous avons les peintures, préparées de Sherwins Williams ainsi que leur Blans de Plomb et les Vernis qui sont sans contredit les meilleurs du continent Américain.

Broche Barbelée, a des prix défiant toute compétition, Corde a lieuse (Binder Twine).

Ferblan erie attaché à l'établissement, Montage de l'oèle et Posage de Fournaise à air chaud.

Assortiment de Meubles, etc. Conchettes en fer, Mate-FAMEUSE MACHINE las, etc.

A Ecremer AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU NATIONALE

La meilleure La plus simple La moins dispendieuse plus facile a operer

LA

AGENT POUR LA

ST-BONIFACE

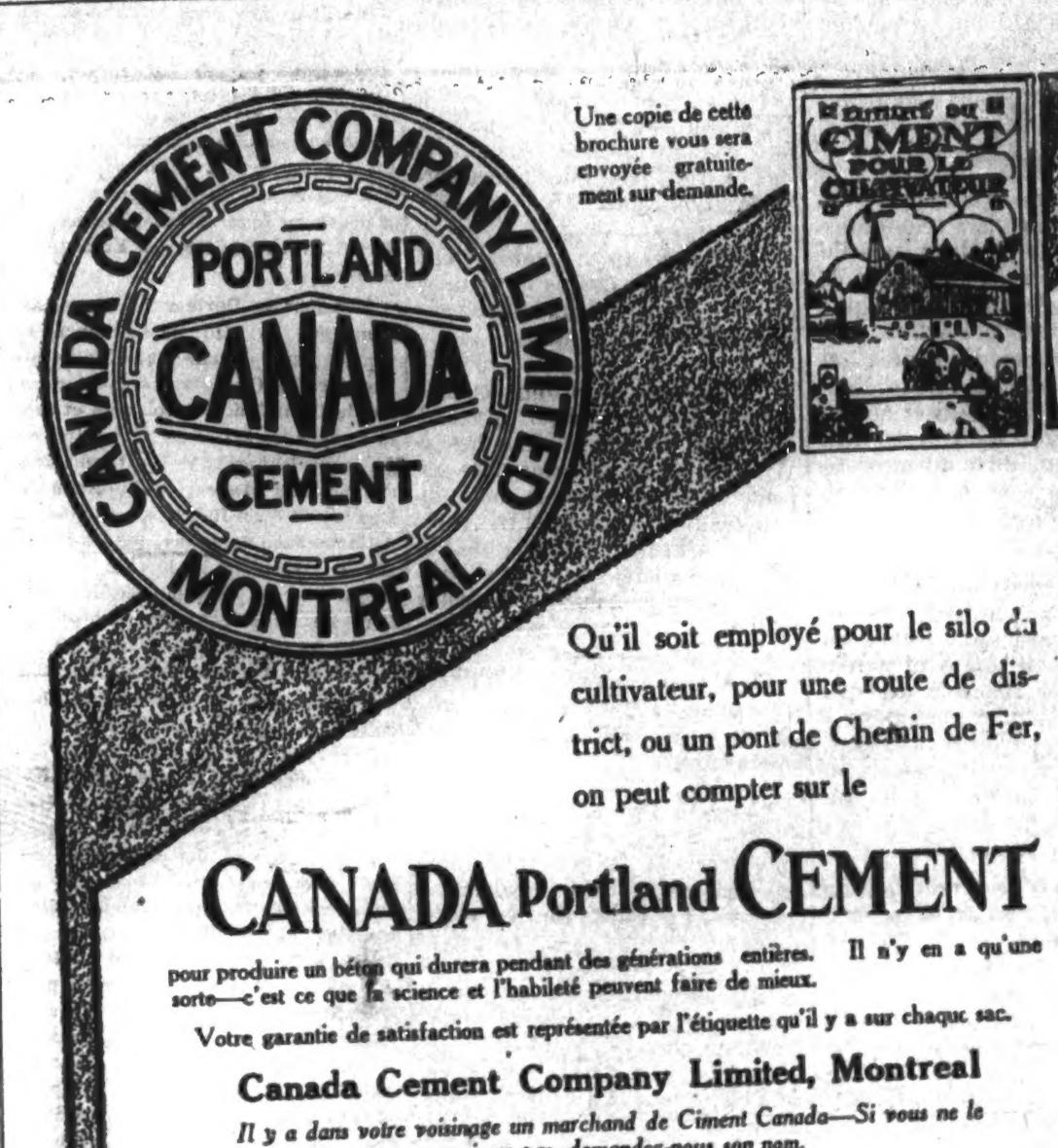

connaissez pas, demandez-nous son nom.

## Cusson Agencies, Ltd Assurances

FEU, VIE, "BONDS", AUTOMOBILES, CYCLONES, ACCIDENTS ET MALADIES, GRELE-RESPONSABILITE D'EMPLOYEURS-SUR LA VIE DES CHEVAUX ET DU BETAIL

PRETER ARGENT

GRAND TRUNK PACIFIQUE COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Toutes les Lignes sur tous les Océans

DÉPART DES VAPEURS : Chicago ...... Février 14 La Touraine, Février ..... La Savoie ......Fevrier 18 Rochambeau

M. E. SABOURIN, Agent 60 AVE. PROVENCHER, ST-BONIFACE

## Lavois & Cis

Importateur de Vins, Liqueurs et Cigares

saint-Bonita ce

CONTRACTEUR EN

46 Rue Hamel

Phone Main 3204

Ouvrage garanti

TEL. MAIN 4372 | Estimation fournie sur demande

## Chez Nous Autourde Nous

viron \$15,000

M. et Mme J. P. Tremblay, de

La ville de Régina construira environ 12 milles de pavé et 37 milles de trottoir en sephalte pen dant l'été 1914.

M. S. M. Bonneau, jusqu'à ces derniers réporter auTelegram, vient de commencer l'étude du droit. Il est entré au bureau de MM. Campbell & Pitblado.

Les arpentages nécessaires à la construction du chemin de fer et du téléphone jusqu'à Shoal Lake -travaux préliminaires à la construction du grand aqueduc intermunicipal—avancent rapidement. On sera prêt à commencer le travail de construction à la fonte des

Un homme d'affaires important de Winnipeg prédit que l'année 1915 sera une année de prospérité sans égale pour tout le Canada, Ce sera une année de développement commercial intense.

M. l'abbé Tétreau, curé de Ma kinah, a été nommé curé de la paroisse du Lac du Bonnet, et remplacera M. l'abbé Bélanger, qui prend charge de la cure de Transcona. Les paroissiens du Lac du Bonnet ont présenté à M. l'abbé Bélanger, avant son départ d'au milieu d'eux, une adresse accompagnée d'une bourse.

La Commission Royale chargée d'établir les responsabilité de l'évasion de Krafchenko a fini son fravail vendredi. On croit que l'honorable juge-en-chef Mathers fera son rapport d'ici quelques jours le temps de revoir toute la preuve. J. H. Buxton et Percy Hagel n'ont pu obtenir de caution. On les a done internés à la prison provinciale jusqu'aux assises en mars prochain.

L'excavation nécessaire au pilier est du futur pont Provencher est presque terminée. On sonde samedi et dimanche. le roc. Ils sont rares ceux qui passent sur le vieux pont sans regarder cet admirable travail.

La North Western Railway Co. of Canada demandera cette année au parlement fédéral un acte lui permettant d'établir un chemin de depuis Arthabaska jusqu'à Fort William et Port Arthur. Ce chemin touchera Edmonton et Camrose, en Alberta, Virden, Fenrith, Winnipeg, Molson et atteindra ensuite Fort William. On sait que cette partie du nord-ouest canadien est en passe de se développer considérablement.

La Commission Royale de l'af faire Krafchenko a découvert des choses fort curieuses. Ainsi, un barbier qui avait rasé Krafchenko deux fois dans la prison dit que Krafchenko voulait conserver le rasoir afin de pouvoir se raser seul On peut deviner ce qui aurait pu arriver Krafchenko ayant un rasoir |

M. J. H. Ashdown, président de la Commission du Port Winnipeg et Saint-Boniface, et M. l'échein Marion, sont partis samedi pour Ottawa avec mission de voir l'hoorable M. Rogers, ministre des Trayaux Publics, et de lui demander des subsides pour la construction de quais sur la rivière Rouge. On vent construire trois quais cet | chain. été, un pour le nord de la ville, un pour la partie centrale de Winnipeg et un autre pour Saint-Boniface. Ce qui sera le commencement d'une série complète, qu'on terminera d'ici quelques années, car on s'attend que la navigation, considérablement augmentée sur la rivière Rouge, va prendre des proportions plus considérables encore. Plus que jamais on ira chercher, par voie d'eau, des matériaux de construction sur les rives du lac Winnipeg.

M. l'échevin Beaupré, secondé par M. l'échèvin Turnbull, a proposé à la dernière réunion du Conseil qu'on demande au Maître Génégal des Postes la livraison du courrier à domicile dans Saint-Boniface. Cette idée est excellente. Des démarches avaient déjà été faites dans ce sens il y a un an, mais la population n'était pas encore asser nombreuse pour permettre l'innovation. Il est probable que la nouvelle requête pourra cette fois être accordée.

La Vérendrye dimanche soir à négliger d'être représenté et bien l'Hospice: Taché a été une jolie représenté, à toutes les expositions chœur mixte a été très applaudie. France ou ailleurs, il est de toute quine et d'une grandeur d'âme subli-

On prête à plusieurs acheteurs la "Place Taché" l'intention de temps. Les termes de la vente stipulent une maison d'au moins \$3,000 en valeur.

L'hôpital civique du nord de la ville (avenue Anderson) à Winnipeg, a été officiellement ouvert hier par Son Honneur le maire

L'honorable sénateur et madame Prince, de Battleford, étaient la semaine dernière les hôtes de madame Bégin, Alambra Court, Win-

La collecte faite lors du concert LaVérendrye dans la grande salle de la Maison Vicariale, à Saint-Boniface, dimanche dernier, rapporté la somme de vingt-quatre piastres et quatre-vingt-deux centins \$24.82.

M. P. Fontaine de la société Fontaine & Grymonpré, électriciens à Saint-Boniface, est de retour parmi nous après un voyage de quelques mois en France.

Après les révélations qui ont été faites des désordres qui se passaient dans certains clubs de Winnipeg, une enquête va être tenue sur tous les clubs possédant char-

Un feu qui a occasionné des pertes pour un montant de \$40,000 a eu lieu dimanche à Luseland, en Saskatchewan.

Nous avons eu une nouvelle et assez pesante tombée de neige dimanche et lundi dernier. Cette neige a été accompagnée d'un peu de poudrerie, mais pas de tempête. Il a aussi neigé dans l'Est, mais il y a eu là-bas quelques dommages. Ainsi la tempête a mis hors de service une bonne partie du système d'éclairage de la ville de Toronto,

Les permis de construction Winnipeg ont été plus considérables en janvier que pendant le mois correspondant de l'année dernière. Bon signe.

Les entrées de homesteads ont été nombreuses depuis le premier de l'an. On prend des homesteads dans toutes les régions.

Le Saturday Post, un journal qui très souvent tape fort, prétend qu'il y a de graves désordres à Winnipeg, non-seulemnt dans les petits clubs mais même dans un

grand elub très connu et très coté. Cette affirmation a causé de l'émoi; on demande à la Législature d'interroger le rédacteur de cette

C'est grand opéra au Walker, cette semaine et la semaine prochaine. La compagnie Quinlan est supérieure.

La saison d'opéra se continue au Théâtre Walker. La semaine du 16 février, M. Robert D. Mantel représentera les tragédies de Shakespeare. Les billets sont en vente par la malle.

La semaine dernière on nous a fait annoncer la prochaine partie de cartes chez les Artisans Canadiens-français pour le 10 mars. La date réelle sera le 10 février pro-

### Abstantion qui serait certainement des plus regrettables

Il semble que, dans les sphères gouvernementales, l'on se préoccupe fort peu de l'exposition internationale qui doit se tenir cette année à Lyon (France.) Oublieraiton que les expositions de ce genre offrent le moyen le plus pratique et, relativement, le moins couteux à un pays, pour faire valoir, comparer et apprécier ses produits et ses ressources naturelles, concur-

remment à ceux des autres pays. Cependant, est-il un pays au monde ayant un besoin plus pressant que le Canada, d'attirer l'attention mondiale, sur ses produits et ses ressources naturelles, dans le seul but, de créer ou d'agrandir ses débouchés commerciaux et, ce qui est non moins important, d'attirer vers lui les capitaux nécessaires à

son développement ?

Ces raisons établissent à premiè-Le concert donné par la fanfare | re vue, que le Canada ne doit point Nous avons déjà publié le internationales; que ces exposiprogramme de cette soirée. Notons tions se tiennent, en Angleterre, musique vocale faite par un en Allemagne, en Belgique,

d'une lettre que nous avions l'hon merce de Lvon et dans laquelle ce Monsieur nous exprimait sa penace à ce sujet, dans les termes sui-

l'exposition qui se tient cette annce à Lyon. Cette abstention sera très regrettable; car les Lyonnais s'intéressent fort à votre pays qui amble appelé à devenir un grand consommateur de leurs produits et rait suffi que le Gouvernement Caen 1913 et qui était des plus re- Souviena,"

en effet comme un grand succès et | ignorants qui prétendent que la Franla plupart des pays étrangers y se- ce se meurt, qu'elle est morte, non

ront officiellement représentés." pouvoirs publics sur ce point imque, si le Gouvernement fédéral croyait pouvoir négliger de prenserait pas passer cette occasion de français battent à l'unisson tant dans avantages et les non moins nom- dien. Vive le Canada ! breuses ressources qu'offre notre Province.

Il est un fait indiscutable, c'est que le Canada en général et le Manitoba en particulier sont encore trop peu connus du public, du commerce, de l'industrie, et surtout du capital français; constituant cependant une quantité non négligeable, pour un pays neuf tendant de toutes ses forces à se dé-

C. VANPOULLE.

## SACRE-COEUR

Le Révérend Père Portelance, curé de la paroisse nous a montré, une fois de plus, son grand talent d'organisateur dans la superbe et patriotique cérémonie, digne, en tout point, de l'Héroine et Sainte Jeanne D'Are, qui a eu lieu dimanche soir à l'église du Sacré-Cœur, à Winnipeg et qui avait pour but le dévoilement et la bénédiction de la statue de Jeanne offerte par la Société des Enfants de

Monsieur le Docteur Lachance, accompagné de Madame Lachance, et représentant, comme Maire de Saint-Boniface, la Cité aœur, ont été reçus par la Commission Paroissiale et Scolaire dans les salles de la Paroisse ou se trouvaient réunis les Dignitaires des Sociétés Dames de Ste-Anne, la Ligue, St-Jean-Baptiste, St-Joseph, Alliance Nationale ainsi que les Sociétés au complet de l'Union Jeanne D'Arc avec son chapelain, le Révérend Père De Mangeleere, des Enfants de

Marie, des Cadets et des Saints Anges. Vers sept heures et demie le défilé commença pour se rendre à la chapelle à la suite de ces Messieurs du Clergé ayant en tête le Révérend Père J. P. Magnan, O.M.I. Aussitôt le Révérend Père Curé commença la cérémonie par des prières d'action de graces répétées par une assistance recuelllie et plus nombreuse que jamais, car l'église était cômble même juequ'au jubé. Puis tout à coup, les lumières du centre de l'église s'éteignent et d'autres s'allument pour projeter leurs rayons directement sur la statue et, dans un silence empoignant, le voile tombe et Jeanne, la grande, l'héroïne, la bienheureuse, nous apparait dans tout son rayonnement d'extase et de gloire. Qu'elle est belle dans sa noble prestance et que l'artiste qui a conçu une telle œuvre doit être un véritable croyant pour avoir pu s'inspirer et produire ce que Jeanne devait réellement être dans son héroïque et sainte mission. Alors lieu, dans un cérémoniel imposant, la bénédiction de la statue par le Révérend Père Magnan.

Les magnifiques cantiques à la gloire de Jeanne, chantés sous la direction du Révérend Père Anzalone et de Monsieur Poitras par les Enfants de Marie, le chœur de la paroisse et les endets l'on été avec un ensemble parfait et tous méritent les plus chaleu-

reux remerciements. Après la bénéditaion le Révérend Père P. Duchausnois, O.M.I., spécialement demandé par notre curé pour la circonstance, et venu de St-Joachim, Edmonton, Alta., exprès pour cela, est monté en chaire et avec une éloquence fois au collège les plus petits se d'une élévation de sentiments délicats, émouvants au plus haut degré et d'occasion, soit pour tourner gend'un patriotisme entrainant, a fait le timent un fichu, soit pour placer panégyrique de notre sublime Jeanne un joli nœud de cravate... N'alexpliquant ces trois points de la vie lez pas croire cependant que c'est de cette choisie de Dieu pour sauver tout ce que l'on fait à la chapelle. la vieille France, fille ainée de l'E- oh! non, cela n'était qu'une petite pos de Français," et signé: Brogline; la pure, la martyre, la fran- nécessité accidentelle.... Si vous mic. caine. Il me faudrait toutes les co- aviez vu quelques minutes après de notre cher prédicateur pour expri- bées dans la contemplation de . . . mer toutes les nobles pensées émises J'arrête, je pouraris faire des bédans un langage d'une délicateure ex- vues la-dedans.

d'où transporté dans l'oréan et balrivage Français au rivage Canadien il

nifestation divine, le culte du souvenir ches les Canadiens-français en est une autre, car Dieu, en le leur laisfante morts en héron, à l'exemple Jeanne, pour fonder leur cher pays.

Cette cérémonie grandiose et inoumé curé, le Révérend Père Portelance, qui, à son tour, pourrait leur en- à qui nous effrons tous nos sentiments voyer ses produits naturels. Il au- de gratitude et de reconnaissance, car nadien envoyât iei l'exposition qui belle œuvre du Congrès du vieux Qué-'a représenté à Gand (Belgique) bec qui a pour noble devise: "Je m

Oui, comme l'a si bien dit notre ches L'exposition de Lyon s'annonce préideateur, malgre les fous et les cent fois non, elle est bien vivante e Nous en concluons qu'il est in- de même qu'elle, le Canadien-français. dispensable d'attirer l'attention des | bien que vivant loyalement et heureux sous les lois qui le régissent, fier et portant et notre moindre espoir est debout, comme Jeanne, en dépit des sectaires et des gens à courte vue qui veulent l'anéantir en lui enlevant si dre part officiellement à l'exposi- foi, ses traditions et sa langue, gardetion Lyonnaise, notre Gouver- ra ce cher patrimoine qu'il revendique nement provincial à la tête duquel et vivra toujours. Et en même temps se trouve un homme supérieur, tel cette démonstration est la preuve palque Sir Rodmond Roblin, ne lais- pable que tous les cœurs canadiensmettre en évidence, les nombreux le Québec, l'Ontario et l'Ouest Cana-

> L'on s'est encore bien amusé mard dernier à la partie de cartes du Sacré-Cœur. Chant, musique et rires en ay ant été le programme. Les prix, une belle paire de chaussures et un beau foulard en soie offerts par M. John Affleck, propriétaire du Yale Shoe Store et par M. J. A. Larocque, du Fashion Craft, ont été gagnés; le prix des dames, par Mlle Anna Bernardin et celui des messieurs, par M. E. Dumas; prix de consolation, par Mile Lota Milligan et M. A. Morin. Mardi prochain, 10 du courant, les prix seront tout aussi jolis. Nous vous conseillons à tous de venir essayer votre chance-pardon, je veux dire, montrer votre talent.

Communiqué.

Au Cercle Provencher .- Dimanche soir, notre président nous fit une conférence sur la prétendue rébellion des Métis, en 1869-70. Il faisait plaisir d'écouter traiter pareil sujet par un homme qui s'y entend aussi bien qu'Anatole Bohémier; car il est natif de Saint-Norbert, endroit historique de ce soulèvement, et il a toujours aimé à faire jaser les bons vieux Métis de chez lui. En s'aidant des nombreuses conaissances qu'il a ainsi acquises, il a su rendre sa conférence très intéressante. Il a surtout prouvé la légitimité du mou- regret. vement. Les Métis ne se sont point soulevés contre l'autorité légitime, mais contre un pouvoir étranger qui voulait s'imposer. Ils étaient soumis à la courenne britannique et ils lui ont prouvé leur loyauté, mais ils n'étaient pas tenus d'entrer dans la Confédération du Canada, sans aucune garantie pour leurs droits. Ils étaient légitimes possesseurs de leurs terres et ils ont bien fait de chasser ceux qui venaient les leur voler. Le conférencier fit si bien valoir ses preuves et jeta tant de lumière sur cette question, que nous plaignons maintenant celui qui viendrait nous parler de révolte et de sédition de la part de Riel et des Métis, nous lui prouverions aussitôt qu'il ne connaît pas son histoire ou qu'il la connaît mal. Il serait en faute dans les deux cas.

Vu.—Dimanche matin, les élèves venaient de défiler du dortoir à la chapelle; je ne pus, m'empêcher de sourire à en voir deux. L'un, un des plus petits du collège, avait du mettre quelque chose de travers en s'habillant, car son voisin, un peu plus grand que lui, semblait lui arranger quelque chose autour du cou. Et le petit penchait la tête patiemment, hasardant la main quelque fois pour voir si ça avançait, et l'autre accomplissait consciencieusement sa besogne. Puis ayant fini, il retire un peu la tête pour voir l'effet, pendant que l'autre tâte une dernière fois pour constater l'amélioration. C'est ainsi que quelque trouvent parfois de petites mères ces deux mines recueillies, absor-

Malchance. - C'est ce bon Mon-

Lundi soir le club de raquettes 'Le Voyageur" recevait en son local, salle Leclere, les cadets du Sa cré-Cœur. Le départ eut lieu à heures. Cinquante chaussèrent la raquette pour aller rejaindre les avants coureurs qui étaient allée préparer un feu de joie. Vers neuf heures, les raquetteurs passèrent par l'Ecole Provencher où s'unirent à eux les cadets qui ne prenaient pas part à la marche.Le numérotage par lignes accusait la présence de 120 cadets et 22 voyageurs. Les cris de joie, les chansons canadiennes, une tempête de neige telle que celle de lundi soir tout était la pour démontrer que le sport de la raquette est un sport véritablement manitobain. Au retour au local il y eut excellent goû ter offert par la Compagnie Shredded Wheat.

Après le goûter eut lieu l'exécution du programme suivant : Chant par le Club.

Lutte à la jambe, M. Fontaine. Chant par M. Jos. Vermander. Tir à la corde, M. Doucette e Alp. Levêque.

Chœur par les Cadets sous la direction du Rév. Frère Joseph. Tir à la corde par les jambes, M A. Toupin et M. G. Décrown. Chant "L'alouette", par M. J. B.

Saut à la raquette, M. Alph. Menu et Léo Ducharme. Déclamation, M. Ledoux et Du-

Combat du Coq, M. A. Pelletier

et M. Dugas. A la fin de la soirée, des remerciements furent adressés à la Compagnie Shredded Wheat par le Club et au Club par le Rév. M. Messier et le Rév Frère Joseph. De semblables fêtes devraient se répéter souvent.

Mardi prochain, dix courant, ào deux heures après-midi, il y aura assemblée du conseil général de l'Union Nationale Métisse, à la salle Leclerc, rue Provencher, Saint-

On vient de découvrir une nouvelle révolution au Mexique. C'est le général Félix Diaz qui était la tête du complot : un complot pour faire culbuter Huerta. Comme Huerta n'est lui-même qu'un révolutionnaire de haute volce le monde aurait appris sa chute sans

Ce banquet qui a eu lieu jeudi soir à l'Hôpital, sous les auspices de la Société des Dames Patronnesses a réuni de nombreux et gais convives.

Sa Grandeur Mgr Béliveau était présente avec plusieurs membres du clergé; il y eut discours par Monseigneur, par M. le maire Lachance, etc Le menu excellent fut tout à l'honneur de la compagnie Shredded Wheat qui trouve le moyen de se faire une réclame tout

en pratiquant l'aumône. L'orchestre de Saint-Boniface, qui joue presque toujours pour la charité et gratuitement, a exécuté un de ses meilleurs programmes. Nous faisons avec plaisir l'éloge de cet orchestre que notre public entend toujours avec plaisir: au Collège, au Couvent, dans les écoles et même jusque dans nos campagnes environnantes.

Monsieur le Directeur du journal Le Manitoba,

Seriez-vous assez bon do nous accorder l'hospitalité de votre intéressant journal afin de rectifier une erreur dans l'article du 21 tions profitables. janvier dernier, intitulé: "A pro-

niface n'emploie ou n'écrit la langue française pour ses affaires. personnelle de MM. Gagné & therford se rendit au bureau du haut vait rien perdu."

côté du français, et quico voudrait s'en assurer peut visiter

tion qui s'engagerait à n'acheter ces de chevaux. S'adresser à Wilque chez leurs concitoyens qui frid Paquin, 126 rue Aulneau. n'ont pas peur d'avoir une enseigne française à leur porte où à leur voiture, nous pouvons l'assurer que nous ne serions nullement effrayés d'une telle mesure car probablement nous serions les premiers à en bénéficier. LIGUORI GAGNÉ & SIMON BLANC.

Dans son discours du budget, vernement pouvait trouver une à C. Buffet, 333 Main St. Phone. méthode de saine finance par la- Main 7862, quelle on pourrait aider le cultivateur à obtenir de l'argent à un taux moins élevé que le taux exigé aujourd'hui par les compagnies de prêt, les cultivateurs pourraient s'attendre à avoir cette loi avant longtemps.

La chose est à l'étude. Nous croyons nous-mêmes que le projet est très réalisable. On a pris une initiative semblable dans d'autres pays et on a réussi à baisser considérablement le taux de l'intérêt payé par les classes agricoles pour l'amélioration des terres. Nous signalons à nos campagnes cette partie du discours de M. Armstrong.

Dans le Linotype Bulletin, de New-York, du 10 janvier, nous lisons l'article suivant que nous nous faisons un plaisir de traduire pour nos lecteurs :

"Les propriétaires du journal Le Manitoba, de Saint-Boniface ont installé chez eux une Linotype modèle No. 8, à changement rapide et à trois magasins. L'opérateur. M. A. E. Moissan est un expert el comme il compose en anglais et en français, (nous pouvons ajouter en flamand), il est enchanté de cette Linotype qui lui permet de changer de caractères, d'idiomes, de modèles sans se lever de son siège."

Le public peut voir par là que grâce aux nouvelles acquisitions et son personnel, l'imprimerie Le Manitoba est capable d'entrepren- Terrain à vendre à Haywood, Madre tous genres de travaux et de nitoba. West 1/2 de 20-8-6 West. donner entière satisfaction à ceux qui les lui confieront.

## C. M. B. A.

A la dernière assemblée de la C. M.B.A., des votes de condoléances ont été votés au Dr G. A. Dubuc, à l'occasion de la mort de son père, sir Joseph Dubuc et à M. Liguori Gagné, à l'occasion de la mort de sa fille, Lorette.

Dimanche prochain, le 7 février, aura lieu la bénédiction des chandelles. Achetez cette année vos chandelles aux Librairies Kéroack, 52 rue Dumoulin, Saint-Boniface ou 227 rue Main, Winnipeg.

Bien des histoires ont circulé au sujet de la richesse prodigieuse de Lord Stratheona; toutes celles où on parle de sa fortune immense sont vraies, car il "brassait" des millions, comme on dit familièrement : mais aucune anecdote se rapportant à l'origine de sa fortune n'est vraie si elle attribue cette fortune à des transactions malhonêtes. Le fameux millionnaire canadien n'a jamais fait de transactions d'une honnêteté même douteuse et il a dû sa fortune à des débuts heureux et à un travail persévérant; intel- au millionnaire canadien: "je crois il ne retira jamais son traitement de député, pendant le temps qu'il représenta la circonscription électorale de Montréal-Ouest au parlement.

Parlant de son état de fortune prospère, lord Strathcona a déjà déclaré à des amis, alors qu'il demeurait à Montréal: "il y a soixante et douze ans, je possédais quelques actions de la banque de Montréal et de la compagnie de la Baie d'Hudson, mais c'était tout. Depuis, il est successivement devenu président de ces deux grandes soixante et douze ans de vie active, on a le temps de faire quelques transac-

A l'assertion regrettable qu'au- guie de chemin de fer Pacifique Cana- jours, personne n'y trouversit rien à dien à Calgary racontait une anecdote dire. Du rente, il avait donné à la qui montrait bien à quel point Lord | banque des garanties solides, "N nous Strathcona était riche. Un untin qu'il avions été jetés dans la rivière Ronge, se trouvait à Londres, le docteur Ru- a-t-il dit, "la banque de Montréal n'au-

A louer.—Une bonne maison. No. 366 rue Langevin, Saint-Boniface. S'adresser à M. J. P. Trem Téléphone Main 3151.

A louer-Maison semi-moderne. rue Langevin. Prix \$12.00 par Ce monsieur parle d'une associa- mois. Aussi une écurie pour 5 pla-

> A vendre-St. Boniface, 10 rue Deschambeault, près de la rue Des Meurons. Bonne maison comple tement moderne, avec écurie, poulailler. Lot 50 x 150, tout clôturé. Prix \$5,500. Une offre serait acceptée. Termes, \$800,00 comptant. Balance facile. S'adresser à C. Buffet, 333 Main St. Winnipeg. Phone Main 7862.

vendre-Otterburne et St. Pierre, Manitoba. Bonne ferme pour l'élevage et culture mixte; 320 acres; bien bâtie, eau, bois, etc. jeudi dernier, l'honorable Hugh Prix \$25.00 l'acre; \$18.000 comp-Armstrong a déclaré que si le gou- tant. Balance facile. S'adresser

> Pierre Jahan annonce au publicqu'il a ouvert une Boutique de Barbier, 342 rue Saint-Jean-Raptiste, coin de la rue Hamel, Saint-Boniface, et invite le public à venir lui faire une visite.

A Louer,-Maison No. 248 rue Youville, 7 apartements, \$16.00 par mois. S'adresser à Guilbault Co., 258 rue DesMeurons. Teléphone Main 604.

Maison à louer, 118 rue Aulneau, \$10.00 par mois. S'adresser à Guilbault & Cie., 256 rue Des-

A louer-Deux appartements, l'un de trois chambres, l'autre de deux, dans le Bloc Gevaert & Deniset, Avenue Provencher, à côté du Bureau de Poste. Eclairage, chauffage, eau chaude et froide.

Les persconnes qui désirent faire un voyage en Europe ou tout autre pays feront bien de consulter l'annonce du C.P.R., dont M. Cléophas Marcoux est le seul agent français.

A Louer-Maison avec toutes les améliorations modernes, chauffage à eau chaude, rue Saint-Jean-Bautiste; meublée ou non meublée; à très bon marché, Aussi suite dans Norwood Court. Possession immédiate. Pour toute information s'adresser à Cusson Agencies Ltd., 60 Ave. Provencher.

Prix \$7,500. \$1,000. comptant; balance à termes qui pourront être arrangés au temps de la vente. S'adresser à Noël Bernier, 401 bloc Somerset, Winnipeg.

### Renseignements généraux sur le Théâtre Walker

Les soirées commencent à 8.30 hre Les matinées à 2.30 hrs.

Les billets sont en vente au bureau du théâtre, de 10 hrs. a.m. à 10 hrs. p.m. Le téléphone pour billets réservés est: 2520 Garry les billets sont retenus jusqu'à 6 hrs. p.m. seulement; les vestiaires sont situés côté droit du foyer, au premier; du côté gauche au balson; les manteaux y sont gardés par les femmes de service.

commissaire, qu'il trouva d'excellente humeur. Il lui demanda si ses affaires allaient bien, dans le moment, et Lord Stratheona lui dit avec satisfaction qu'il venait de recevoir, le matin même un chèque de \$7,000,000, produit d'une transaction faite au sujet du chemin de fer Northern Pacific. Il apprit aussi au docteur Rutherford que Lord Mount Stevens avait pris part à la transaction et avait lui aussi reçu

un chèque de sept millions de dollars. Un financier, qui avait eu affaire à James J. Hill, à son bureau de la rue Nassau, à New-York, trouva le millionnaire américain et Lord Strathcona en conférence dans un cabinet particulier. Quand ils sortirent, Hill dit ligent et scharné. Il savait à l'occa- qu'il y a une petite somme à votre crésion pratiquer le désintéressement, et dit dans mes livres." Un caissier feuilleta quelques livres, puis il annonça à Lord Strathcoha, qu'il lui revenait \$1,-250,000. "Ah, c'est parfait, c'est parfait," dit Lord Starthcona, et un instant après il semblait avoir oublié l'in-

On pourrait multiplier les anecdotes

C'est une transaction faite au aujet du fameux chemin de fer Saint-Paul, Minneapolis et Manitoba, qui a fait gagner à Lord Stratheons, ses premiers millions. La banque de Montcorporations. Il est vrai que dans réal lui avait avancé une forte somme, à cette occasion, et on a dit que ce prêt était peut-être imprudent. Lord Strathcona, parlant de cette affaire, Le docteur Eutherford, ancien dépu- a déclaré que le prêt n'était pas aussi té du comté de Macdonald et mainte- considérable, qu'on l'avait préténdu et nant un des employés de la compa- Il a dit que si ce prêt était fait de nos